MARDI 15 OCTOBRE 1991

Pour préparer les législatives

#### Sexe et politique aux Etats-Unis

QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE - Nº 14529 - 6

DENDANT quelques joure, l'Amérique vient de vivre, devant son petit écran, l'un de ces happenings collectifs, miexamens de conecience, miexorcismas, qu'elle affectionne devant une commission do Sénat, du juge – noir et consei didat à la Cour suprême at celé Anita Hili - noire et juriste elle aussi, – a tourné au sordide

A l'heure des traditionnals dassins animée et des sacro aints matchs de base-ball, deux Américains sur trois ont, avec une curiosité malsaine, écouté le uge Thomas et leurs élus, ur orin honteux, débattre en direct détails scabreux à l'appui sur la thème « sexe, mensonge at nolitique». Triste spectacle où laur démocratia a, dans cette caricature, un peu peróu de son

DEPUIS l'arrivée des Pères pàlerins outre-Atlantique l'Amérique n'a jamais vrait viail héritaga puritain surgit périodiquement du fond de se ans, ces retours de prudarie ont gegné en crueuté, sombrent aujourd'hui dans l'absurde,

Longtemps - l'hypocrisie aidant - sece et politique firent plutôt bon ménage chez nos cousins d'Amérique, lis fermèamourauses de John Kermedy, et on reprocha plus à Ted, son frère sénateur, d'avoir provoqué accidentellement la mort de sa compagne que d'avoir été son ament secret. Les choses changèrent avec la mésaventure de Gary Hart, contraint de renonces à eon ambition présidentielle pour cause d'amourette avec un

AUJOURD'HUI, un mot Adépiecà, un regard trop insistent suffisent à jeter l'op-probre sur un homme public, à le soupconner de délit d'inten-tion. Les progrès de cet « intégrisme saxuel » a axpliquent caines souffrent dens leur dignité d'être agressées par les hommes, notamment sur laur Ilau de travail. En perte de vitesse aux Etats-Unis, le féminisme s'en trouve tout revigoré.

Il n'empêche, le remêde risque d'être pire que le mal. Dans le « dérapage » de l'affaire Thomas, chacun porte une part de res-ponsabilité. En choisissant pour la Cour suprême un homme qui n'était pas - sur le plan de la compétence - le ameilleur candidat», George Bush s prêté le flanc à la critique. En politisant ce dossier à l'extrême - faute de pouvoir combattre de front un président au faîte de sa popularité. les leaders démocrates, Ted Kennedy en tête, ont joué un jeu fort trouble. Quent aux Torquemada de la presse américaine, ils n'ont rendu service ni à la liberté de l'information ni à la démocratie.

Aujourd'hui, l'Amérique décou vre les ravagas de ase emachines à scandales ». L'affaire Thomas lui aura du moins rendu service si elle permet à con peuple de prendre ence, fût-ce tardivement du fait que le moralisme, pouesé à l'excés, contredit souvent le morale s'il sacrifie le dignité.



#### Les résultats provisoires du scrutin

# Revers des communistes aux élections en Bulgarie à créer une « fédération de progrès »

L'Union des forces démocratiques (UFD), principal rassemblement d'opposition anti-communiste en Bulgarie, arrive en tête aux élections législatives du dimanche 13 octobre, selon des estimations indépendantes provisoires rendues publiques lundi en fin de matinée. L'ancien Parti communiste, rebaptisé Parti socialiste bulgare, obtiendrait, selon ces estimations, 33,33 % des voix, contre 36,57 % pour l'UFD. Le faible écart de voix entre les deux blocs laisse toutefois penser que les forces démocratiques auront beaucoup de mal à gouverner.

Le congrès du PC cubain

La quatrième congrès du Parti communiste cubain s'est

et le reportage de DENIS HAUTIN-GUIRAUT

sur le voyage de Jean-Paul II au Brésil

prononce dimanche 13 octobre en faveur de l'élection au suf-

frage universel des députés de l'Assemblée nationale. Le

congrès e'est prononcé contre le rétablissement des marchés

de notre envoyé spécial

Le Parti socialiste (PSB, ex-com-muniste) perd la majorité absolue mais conserve néanmoins une très mais conserve nearmoins une tres solide base électorale; le principal parti d'opposition, l'Union des forces démocratiques (UFD), qui a le soutien du président Jeliou Jelev, devient le première force politique du pays, mais ne pourra gouverner toute seule; mis à part le Mouvement pour les droits et le Mouvement pour les droits et les libertés, représentant la mino-

rité turque, et peut-être le Parti agrarien, toutes les autres forma-tions out été laminées et n'obtiendront pas sans doute le minimum des 4 % nécessaires pour être représentées au Parleme

Telles sont les premières conci sions que l'on pouvait tirer, lundi 14 octobre, des résultats, encore provisoires, des élections générales libres qui se sont déroulées,

TUR CEN GRO

MARCHE!

JOSÉ-ALAIN FRACHON Lire h. suite

#### entend débattre evec eux d'une réforme du mode de scrutin, qu'il souhaiterait voir adopter dès est automne par le Parlement.

par Thomas Ferenczi

Pour gagner les élections législatives de 1993 ou pour éviter au moins une trop fourde défaite qui compromettrait leurs chances à l'élection présidentielle de 1995, les socialistes ont besoin de renforts. Ils savent que, quel que soit le mode de scrutin, ils ne sont pas capables par euxmêmes, ou avec le seul appoint des faibles troupes du MRG et de France unie, de conquérir une

majorité. Les voiei done en quête de nouveaux partenaires. M. Pierre Mauroy, devant le convention nationale de son parti, en a dressé la liste. Elle est relativement brève : d'nn côté, les communistes critiques qui e à l'extérieur du PC, parfois à l'intérieur », souhaitent, a-t-il dit, s'associer aux combats du PS; de l'autre, les écologistes, evec lesquels les socialistes veulent engager « le dialogue ».

Lire la suite p et nos informations pages 8 et 9

constituer avec de nouveaux partenaires une « fédération de pro-

grès » afin de préparer les élections législatives de 1993. Le

premier secrétaire du PS rencontrera dans les prochains jours

les chefs de file des deux mouvements écologistes, M. Lalonde

et M: Waechter, qui sont les premiers visés par cet appel. Il

#### Le FMI, la CEE et le GATT veulent faire aboutir rapidement l'Uruguay Round

L'evenir du commerce mon-dial est au centre des rencontres France acceptant, semble-t-il, de ont lieu en ce début de semaine à Bangkok (Thailande) à l'occa-sion des assemblées générales annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

Ainsi, le comité intérimaire du FMI, la plus hante instance du Fonds, réuni lundi 14 octobre, a appelé tous les gouvernements à donner la « priorité absolue » à une conclusion « rapide » des négociations commerciales multilatérales (l'Uruguay Round) alin 'd'éviter de mettre « en péril » la croissance mondiale.

Dès vendredi II, M. Arthur Dunkel, directeur general du GATT (accord général sur les (tarifs douaniers et le commerce) avait proposé, à Genève, à l'en-semble des participants à cette négociation un calendrier devant aboutir à un accord global avant la fin de cette année. Réunis samedi 12 à Amster-

dam, les ministres du commerce extérieur des douze pays de la CEE ont répondu favorablement

omiques et financières qui faire quelques concessions dans ieu en ce début de semaine le domaine agricole. A Bangkok, les ministres des finences des sept grands pays industrialisés se sont aussi prononces pour une conclusion rapide des travaux du GATT. Ils ont défini les bases de leur association avec l'Union soviétique, ont plaidé en faveur d'une baisse des taux d'intérêt et d'une revalorisation du yen.

> Lire page 17 les articles de PAUL FABRA FRANÇOISE LAZARE et PHILIPPE LEMAITRE Lire égalament dans

CHAMPS ECONOMISSES

las articles de ÉRIC FOTTO-RINO et FRÉDÉRIC BOBIN sur le marasma des matières pre-mières dans le monda et la stratégie minière en Australie. ainsi que le chronique de PAUL FABRA: «Le PNB ou

## M. Mauroy appelle les socialistes

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

## La Birmane leur convention nationale réunie à Paris les 12 et 13 octobre. à

prix Nobel de la paix Le prix Nobel da la paix 1991 e été ettribué à M<sup>m</sup> Aung San Suu Kyi, diri-gaanta da l'opposition bir-mane, assignée à résidence.

Aung San Sun Kyi

#### Les irrégularités

#### de la transfusion sanguine Le gouvarnement e-t-il

minimisé la gravité de l'épi-démie de eida au début des années 80? Directeur général da la santé de 1981 à 1985, le professeur Jacques Roux révèle qu'il e quitté ses fonctions à le sulta d'un désaccord avec Mr Dufoix Un rapport inédit de l'IGAS montre que des sommas allouées à la recharche ont été utiliséas à « d'eutree

> Lire page 12 Fentretien et Farticle de JEAN-YVES NAU et de FRANCK NOUCHI

#### Un étrange « testament » de Klaus Barbie

Le «testament» de Klaus Barbia mat en ceues les époux Aubrac, deux figures da la Récistance, dans l'arrestation de Jean Moulin en 1943. Cas « révélatione » apperaissant comme une curieuse manière de réécrire

Lire page 11 l'article de LAURENT GREILSAMER La politique économique

érale. ment

et les

abora-

sident

nitrov.

: soir,

efuser

ature.

ı PSB.

xcluait

avec le

e majo-

veulent moins,

ui s'est

ession,

du syn-

a Parti

it done rulents.

les Bul-

1d esprit

que les

fassent

entateurs

inérales

er y voit

Alors que a'ouvre la dia-cuazion budgéteire pour 1992, la politiqua économi-que du gouvernement est en débat eu sein même du PS.

Lire page 18 le point de vue de M. JACQUES MISTRAL et page 19 l'article d'ALAIN VERNHOLES

# Un entretien avec le premier ministre vietnamien

Lire nos informations page 6

PLANTE

« A l'avenir, nous allons choisir les gens en fonction de leurs compétences » nous déclare M. Vo Van Kiet

ministre du Vietnam, M. Vo Van Kiet est le chef de file d'un groupe de personnalités réformatrices au sein du bureau tien accordé au «Monde», il des non-communistes, y comment, « en fonction de leurs compétences».

> : KANOI : de notre envoyé spécial

Nommé, le 10 soût, premier ques au Vietnem et de l'ouverture de votre pays sur l'étranger. On parle moins de réformes poli-tiques. Qu'en est-1 ?

- Le but des réformes économiques est de favoriser la stabilité politique du PC. Dans un entre- afin de faciliter le progrès et le développement. Nous avons pu le n'exclut pas de faire appel à faire. Pas à pas, nous construisons un Etat de droit. Mais la réforme pris au sein de son gouverneréforme économique et vice-versa. Il faut réformer la gestion de l'Etat de la base au sommet - de l'Assemblée nationale au gonvernement, en passant par les collectivités locales. Nous étudions toutes e On parle beaucoup, depuis les expériences, y compris celles cinq ans, des réformes économides pays où il y a rotation des

partis au pouvoir. Mais la réforme constitutionnelle en cours doit être conduite en fonction des réalités vietnamiennes. Elle doit répondre aux demandes vietnamiennes.

- Ce qui veut dire? - Le parti définit les grandes orientations. Mais il ne doit pas se substituer aux mécanismes de l'Etat. Comment s'adapter : voilà le problème que nous devons

- Les ministres sont élus indi-viduallament par l'Assamblée. Souhaitez-vous que le premier

Propos recuellis per JEAN-CLAUDE POMONTI Lire la suite page 5



Le Monde des Juristes Le Monde de la Fonction Commerciale

quoi précisément à la préparation de la et qui bénéficient de certains rapadans propos des nave de l'Est dat, n s agrece servoir que l'assurance session dominicale de ce comité. Apropos des pays de l'Est européen,

Le Monde NITIATIVES

# Un entretien avec M. Jorge Semprun

« La société dans laquelle nous vivons est un horizon indépassable »

M. Jorge Semprun partage à nouque active qui lui e permis d'exercer les fonctions de ministre de la culture Gonzalez, de 1988 jusqu'eu mois de mars demier.

Né à Madrid en 1923, il e passé après que sa famille eut quitté l'Espagne durant la guerre civile. Résistant, déporté à Buchenwald, il change de front à la Libération et participe activement à la lutte antifranquiste. Dirigeant communiste à l'époque de la clandes tinité, sous le nom

de guerre de Federico Sanchez, exclu du veau son temps entre Peris et PCE en 1965 par M, Santiago Carrillo Madrid, après une expérience politi- pour délit d'eurocommunisme, il n'est pas pour autant devenu socialiste. Il e constamment plaidé pour que la socialdans le gouvernement de M. Felipe démocratie européenne adepte enfin son idéologie et ses théories à sa politique modérée.

Entre les deux périodes, celle de la une grande partie de sa vie en France clandestinité et celle de l'exercice du pouvoir, il avait abandonné la politique pour se consacrer à la littérature et au cinéma, notamment pour Alain Resnais et Coste-Gevres. Il nous livre ses réflexions sur les conséquences pour la geuche européenne de l'effondrement du système communiste.



« La social-démocratie peutelle sortir indemne de l'effondrement du communisme? At-elle même un avenir dens les pays dits de l'Est?

- Dans son débat historique avec le communisme, la socialdémocratic a eu raison. Ceux qui, son », comme disait Léon Blum, ont eu raison. Cette approche est juste, sans doute. Mais elle est insuffisante à éclairer l'avenir.

» La social-démocratie va, en fait, subir le contrecoup de l'effondrement de son adversaire, ou plutôt son concurrent bistorique, pour plusieurs raisons. D'abord, le maintien d'un parti socialiste contre les exigences de la IIIe internationale était essentiellement lié aux questions de la structure démocra-tique du parti, au refus de se soumettre aux vingt et une conditions de Moscou. Mais cette autonomie socialiste ne prenait pas en compte d'autres questions, celles du type de société qu'on voulait construire.

» Leon Blum, en 1920, ne se distingue pas, ne veut surtout pas les problèmes du rôle du prolétariat, de la rupture révolutionnaire avec le système capitaliste, de l'aple production, etc. Encore en 1946, au 38 congrès de la SFIO, au moment d'un dur débat doctrinal où il va èlre mis en minorité nar le maximalisme de Gov Mollet ch qui! - Léon Blum affirme : « Nous sommes le parti socialiste et notre obiet est la transformation révolutionnnire de la structure sociale, c'est-à-dire du régime de la production et de la propriété.»

» Certes, l'histoire a amené la social-démocratie à des pratiques différentes. Il n'en reste pas moins qu'elle doit aujourd'hui, particulièrement en France et en Espagne, se poser des questions fondamentales. Le pragmatisme ne suffira plus. Si la social-démocratie veut continuer à se réclamer du mouvenent des réformes, elle doit redé finir son mode d'intervention dans refaire Bad-Godesherg, e'est dépassé : ce serait de l'archéologie, non de la stratégie...

- Las partis socieux-démocrates allemand, français ou espagnol ont peu de chose à voir avec la doctrine des origines. Ils ne sont plus ouvriéristes, mais « interclassistes », comme on dit. Donc on pourrait penser qu'ils sont à l'abri...

- En effet, ils sont «interclas-sistes» dans leur electorat, leurs rogrammes tactiques: dans leur façon de s'insèrer dans le social, en somme. Le sont-ils dans leur pratique d'appareil? En Espagne, du moins, l'appareil du PSOE est «marrane», si l'on me permet la métaphore... Il est converti à l'interclassismo et à la reconnaissance du marché, mais il conserve profondément ancrée, enfouie, la foi des origines. Il auffit de voir quelles acclamations soulève dans nne assemblée d'élus, de notables, de cadres des institutions étatiques, le discours de la rupture....

» En vérité, les appareils out fait de nécessité vertu, mais ils n'ont presque rien théorisé. Il y a un décalage, un vide lourd de conséquences, entre une pratique imposée par la réalité et une théorisation toujours en attente. Souvonez-vous de la France, en 1981, de l'échec d'une stratégie de rupture et d'union de la gauche.

» En a-t-on tire partout, je veux dire dans tous les courants et les sommers de l'appareil du PS, les leçons théoriques? Et cette ce de théorisation n'est-elle pas la cause d'nne capitulation

devant les règles du jeu de la réalité? Car on peut prendre en compte la réalité pour la réformer, la transformer en permanence. mais aussi pour capituler devant

» L'effondrement du communisme montre que nous avons parcouru jusqu'au bout le cycle de la endance sociale, de l'au-delà social : l'idée que l'on peut construire une société nouvelle à partir d'une rupture révolutionoaire, et unn sealement une société nouvelle mais un homme nouveau, cette idee-la, qui fut mobilisatrice et s'est révélée néfaste, sanglante, est maintenant condamnée. Elle ne fait plus rien

» Nous sommes donc aujourd'hui face à cetle réalilé : la société dans laquelle nous vivons est un horizon indépassable. Elle est aussi invivable pour un bon nombre de ses habitants. Il faut donc la modifier. Mais comment modifier une société dans une perspective réformiste? Récemment, j'ai entendu Charles Fiterman dire : · les · sociaux-démocrates se contentent de gérer le capita-lisme; il faut une révolution pour le changer. Malgré toutes ses léités ou volontés de rénovation ou refondation, il en revient donc au point de départ. Une fois de plus, il ne s'agit que de la démocratie interne dans le parti, on ne va pas jusqu'au bout...

«La gauche européenne paie le prix d'une stratégie erronée dans les relations avec l'Est»

 La grande dietinction sntre communisme st socialisms e quand mêms été celle qui pere la révolution de la réforms. Les sociaux-démocrates se sont toujours récla-més du réformisme, et le clivage d'aujourd'hui eet bien le fait d'être réformiste disqu fie-t-il aujourd'hui les sociaux-

Mais e'est justement qu'ils n'ont pas été assez réformistes, ils ne lo sont pas assez on ils le sont sans élaboration théorique suffisante. Ils ont été réformistes da les méthodes, dans l'orientation quotidienne de leurs politiques... Et tant mieux! Mais ils ne l'ont pas été suffisamment dans la conception finale de leur objectif social. Donc, il faut apprendre à utiliser constamment le réel comme levier pour modifier la réalité. Il faudrait - sans jeu de mot - coosidérer le réformisme commo une révolution permanente. C'est là que se situe la faiblesse des partis sociaax-démocrates et non dans le réformisme de leur pratique politique au jour

» Et pont revenir à Charles Fiterman, je dirais que pour les travailleurs la gestion du capitalisme vant infiniment mieux que l'édification d'une société nonvelle qui a coûté des millions de morts et qui aura été la société la plus injuste, socialement, la plus oppressive de l'histoire mondiale...

Comment analysez-vous le fsit que l'Internationale socia-

liste eit échoué dans sa tentative de se poser, à l'Est, en modèle de secours?

- Le modèle social-démocrate ne pouvait être un secours réel. à Est, en URSS en particulier, que si la réforme de la perestroïka avait eu des chances objectives d'aboutir. Or la crise était inévitable. Autant il est facile de comprendre que l'impulsion des réformes devait partir du sommet de l'appareil, autant il était clair qu'un système totalitaire n'est pas réformable, qu'il faut le démante ler, à commencer par le parti-Etat qui en forme l'ossature...

» C'est à cela que nous assistons depuis la crise du mois d'août, et cela va prendre du temps, va connaître des péripéties diverses... La réalité sociale des pays de l'Est, leur expérience du tolalitarisme, ne permettent pas l'éclosion immé-

» D'un autre côté, il est clair que la gauche européenne en géné-ral et la social-démocratie en particulier paient aujourd'hui le prix d'une stratégie partiellement erro-née dans les problèmes de l'Est européen. L'Ostpolitik de la socialdémocratie, en effet, s'est essen-tiellement fondée sur la détente et coopération comme moyen de provoquer l'assouplissement et la modernisation politique à l'Est, à commencer par l'URSS.

» Or c'est tout le contraire qui s'est produit, comme il était possi-ble de le prévoir, à condition de sortir d'un certain aveuglement idéologique, d'une certaine routine de pensée. C'est la sermeté intransigeante sur les questions de la défense, des armements stratégiques, qui a obligé PURSS à commeneer son virage historique... Ensuite, la gauche européenne en général et la social-démocratie en particulier ont tout misé sur le succès de Mikhail Gorbatchev, de sa perestroika. Elles ont mis tous leurs œufs dans ce panier-là. Or s'il était évident qu'il fallait appuyer Gorbatchev, il l'était tout autant que cet appui devait être conditionné par des réalisations concrètes dans le domaine de la démocratisation économique et politique. Et, surtout, cet appui devait se faire dans la comprébension des limites inhérentes à la réforme gorbatchévienne. Dans la compréhension qu'une crise était inévitable avec ses risques d'involution autoritaire, ou, bien an contraire, ceux d'une marche en avant accélérée, sans doute désor-

» Dans l'histoire réelle, tont a un prix et il faudra que la socialnocratie paie ce prix-là...

 Il n'y a donc pas de pers-pectives immédiates pour la eocisi-démocratis à l'Est. A l'Ouest, la perspective est celle de l'échec électoral. Rien ne va

La défaite électorale do la social-démocratie en Suède est réolle, mais relative. De tonte façon, cette défaite est la sanction d'une crise du modèle suédois de gestion social-démocrate. Ce modèle, qui a été l'un des pôles de référence il y a des années, a cessé d'être une inspiration à l'échelle européonne. Et l'échec de ce modèle suédois est précisément celui, je le dis un peu à l'emportepièce, d'un modèle interventionniste, dont le cours bistorique se termine, dont l'opérativité s'épuise. On en revient donc à l'obligation de repenser le foactionnement, la stratégie de la social-démocratie, de remettre en question nn certain type d'intervention étatique. Si elle ne change pas, la social-démocratic est vouée

à l'échec. Mais elle peut changer. Les échéances électorales, en France et en Espagne, par exem-ple, ne sont pas perdues d'avance.

» On en arrive par la à un autrepoint important : l'effondrement du système, à l'Est (qui, par parenthèse, correspond trait pour trait au schéma décrit par les marxistes de ce siècle pour le capita-lisme, leur fameuse Zusammen-bruchstheorie...), coincide avec une crise du système démocratique. Ce n'est pas le lieu pour interroger les mouvements historiques profonds qui provoquent cette simultaneité

«L'idée du parti éclairé qui conduit la société vers un avenir meilleur. doit être remise en question»

» D'un autre côté, il est clair que le système capitaliste, y com-pris dans ses formes démocratiques, ne peut éviter les crises. Il en vit, il s'on nourrit, c'est sa méthode - hrutalement sélective injuste, destructrice – pour créer de nouveaux dynamismes, de nou-veaux équilibres sociaux et des dynamismes rénovés. Avec les possibilités de nouvelles formes et opportunités d'égalité que ce pro-cessus engendre. Cependant, dans ce cadre historique général, il est certain que nous entrons dans un cycle, vraisemblablement assez long, de crise de fonctions du système représentatif, parle mentaire, qui voit s'aggraver, par-fois dramatiquement, des phénomènes latents.

» L'augmentation de l'abstention, qui tonche sonvent des société: le rejet de la politique et la décunsidération des hommes politiques; la dégradation des rela-tions entre l'Etat et la société; l'extension des comportements clientélaires ou corporatifs; la dif-fusion de la corruption, de l'idée que celle-ci est inévitable, en sont les symptômes.

» Pour ce qui est de la corruption, il ne suffira pas de s'en remettre, avec cynisme on résignation, aux propos d'Alexis de Toc-queville, dans son essai toujours actuel, De la démocratie en Amérique : « Dans les gouvernements aristocratiques, les hommes qui arrivent aux affaires sont des gens riches qui ne désirent que du pouvoir. Dans les démocratles, les hommes d'Etat sont pauvres et ont leur fortune à faire. Il s'ensuit que, dans les Etats aristocratiques, les gouvernants sont peu accessibles à la corruption et n'ont qu'un goût très modéré pour l'argent, tandis que le contraire arrive chez les peuples démocratiques. . 11 faudra rechercher aussi quolie mutation des valeurs facilite un tel phénomène. Du point de vne de la social-démocratie au pouvoir, il faudra se demander aussi si le respect quelque peu l'ascine de l'argent n'est pas l'un des prix à payer pour l'insuffisante théorisation des phénomènes de l'économie de marché, qui rend plus difficiles les distanciations necessaires. Quoi qu'il en soit, la social-démocrati est prise aussi dans cette crise plus générale du système démocratique dont elle est partie prenante.

n'est pas vouée à l'échec si elle se transforme », que voulezvous dire?

- L'effondrement et la crise dont nous parlons mêttent en cause l'idée même de parti politique ouvrier traditionnel, son mode de fonctionnement, sa relation avec le corps social. L'idée d'un parti éclaire, qui conduit la société vers un avenir meilleur, idée qui est un fondement dos partis sociaux-démocrates (encore un point où l'effondrement du communisme ne peut être sans conséquences : la matrice des uns et des autres est la même, quelles que soient les différences de fonctionnement historiques), cette idee

doit être remise en question.

\* Les partis, mais je ue m'intéresse pour l'instant qu'à ceux qui se réclament du mouvement, de la réforme, courent le risque sérieux de devenir clientélaires, ils deviennent des groupements de notables, essentiellement... Its doivent donc se réformer eux-mêmes en profondeur. Ils devraient plutôt servir à coaguler, à cristalliser les aspirations de la société, plutôt que d'imposer des programmes, Les programmes ne correspondent largement plus aux aspirations sociales: celles-ci ont tellement changé qu'elles n'entrent souvent plus dans nos cadres de pensée. La conception traditionnelle de l'avant-garde est anjourd'hui

» En fin de compte, un parti qui se réclame du mouvement ne peut se passer des couches les plus actives de la société. En Espagne, par exemple, ce sont celles là qui s'abstienneot. Les nouvelles couches urbaines se détachent de la vie publique, alors qu'elles devraient constituer les gros batailpolitique de rigueur et de moder-nisalion est la cause majeure de leur émergence au premier plan de

la vie sociale et culturelle du pays.

- Lorsqu'on s'attache eux aspirations de la société, et que celle-ci vous renvoie un mes-sage d'intolérance, de racisme ou de xénophóbie, que faire? Et comment éviter la vague popu-

- En se battant, en s'attaquant à ses sources, ses racines. Il faut se battre. Quand je dis que le parti social-démocrate doit cristalliser les aspirations de la société, ie ne pense pas à un rôle passif, hien entendu, à un pur effet de miroir. Je pense à une élaboration criti-que, en fonction d'un certain nombre de valeurs, de principes. Même si valeurs et principes sont constamment dégagés de la gangue de la routine ou du dogmatisme. Il faut se battre, en sachant que cer-taines pulsions existent, qu'elles

phobie, sous leur forme actuelle en Occident, sont sans doute liés à la crise du fonctionnement démocranationale, forcément réductrices, que provoquont la construction d'une supramationalité européenne, l'effondrement de l'empire communiste et l'intégration ou la coexistence avec une immigration qualitativement différente, même si les quantités ont peu varié, par sa spécificité culturelle. Insqu'à present, l'immigration possit dans nos pays la question de l'intégration da même, de l'identité de l'identique. Aujourd'hui, il s'agit de l'antre. Faut-il rappeler que la démocratie, c'est précisément cela : la reconnaissance de l'autre?

BOX 1244 12.11

9 Page 19 11.

202

destrate the s

a Z=: .

de · ·

and Land

larce · ·

Birth a

the many

E C ...

**m** . -

12 2

- Dane ce contexte, quelspeuvent être les contours de la

- La gauche, c'est d'abord l'Eu-rope, la poursuite de la construction européenne. Il faut éviter que la désintégration de l'empire sovié-tique n'entraîne la dislocation de l'intégration européenne, via une explosion des nationalismes, on bien vin la stratégie perverse de l'élargissement immédial, non préparé, de la Communauté à un ensemble de pays qui ne peuvent tenir les exigences économiques et sociales requises. D'un autre côté, il est évident qu'il faut être inventif, qu'd fant maover : l'équilibre politique et social de l'Europe centrale et orientale dépend des capa-cités de la Communauté à établis des accords d'association qui jouent un rôle fédérateur des pays de l'autre Barope, à commencer par la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie.

» Dans cette perspective, il faut être extraordinairement atlentif gauche a tendance à qualifier d'irrationnels des mouvements qu'elle ne-comprend pas parce qu'elle ne los materios de la maria de la composición del composición de la composición del composición de la com

Et: puis, deuxième caractéris-tique globale de la gauche, à mon avis, celle-ci devrait convenir, sur le plan social, qu'il n'est pas possini sonhaitable de sortir de l'économie de marché, tout en sachant que celle-ci crée ou recrée en permanence, dans le cadre de son fonctionnement capitaliste, des gecumulations de pouvoir, de monopole, des poches d'inégalité, qu'il faut aussi corriger en perma-nence. Par une intervention sociale et non sculement étatique, bien

» C'est autour de ces deux grands axes que devrait se renouveler et se reconstruire la gauche autour de la social-démocratie.»

Propos recueillis per JEAN-MARIE COLOMBANI

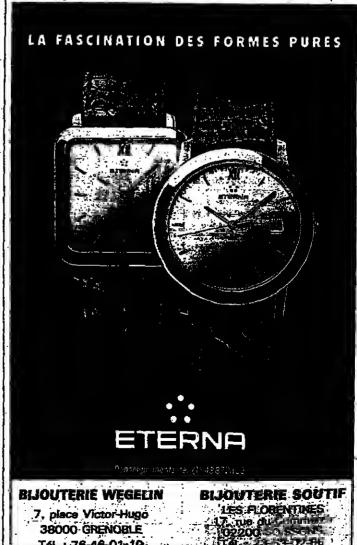

Hge Semple.

## **ETRANGER**

#### YOUGOSLAVIE

## Nouvelle réunion de la conférence de paix à La Haye

A la veille de la cinquième réunion plé-nière de la conférence de paix de La Haya, kundi 14 octobre, le ministre néerlandais des affairaa atrangaras, M. Hans Van Den Broek, a proposé au ministre yougoslave de la défense, le genéral Velko Kadijevic, de negocier « un schéma équilibré de retrait de l'arméa fédérala da Croatia pandant une périoda de transition » d'environ un mois. Salon les observateurs, cette proposition avait capendant peu de chances d'être acceptée par la «bloc serbe» de la prési-dence collègiale à Belgrade. Celui-ci a durçi sa position ces demiers jours et l'armée subordonne son retrait de Croatie au succès d'éventuellas négociations politiques sur l'avenir du pays.

coordonnateur de la conférence de paix de La Haye, et les principeux représentants des communautàs sarbes de Croatia doivent reprendre, mercredi 18 ou jeudi 17 octobre à Paris, ont annoncé les intéressés à l'issue d'une première rencontre, samedi, dans la capitala française. «Au cours de cette première entrevue, chacun a exposé ses points de vue sur le statut special que devraient avoir ces communautés », a déclaré à l'issua des discussions l'ambassadeur néerlandais qui s'est aussi félicité que ses interlocuteurs alent répété plusieurs fois leur attachement au règlement du problème par des moyens

Les discussions antre l'ambassadeur das La délégation sarba était dirigée par Pays-Bas à Paris, M. Henry Wijnaendts, MM. Milan Babic et Gordan Hadjic, qui se déclarent respectivement « chefs de gouvernemant » de le Krajine (arrièra-pays daimate) et de le Slavonie, Barenja et Srem occidental, deux régions de Croatie qui se sont autoproclamées régions autonomas

Lundi, un convoi d'aide humanitaire de la CEE devait, enfin pouvoir évacuer les blessés croates de la ville de Vukovar, pilonnée depuis près de cinquante jours par les forcea fédérales et les irréguliers serbes. Parellèlement, les Croates devaient lever définitivement le blocus da la caeerne Borongaj à Belgrade et permettre aux militaires de partir avec leur équipement.

## «Ce n'est pas juste, mais...»

ZAGREB

de notra envoyé spécial

«Ce n'est pas juste qu'ils [les fédéraux] partent avec leurs armes mais c'est un moindre mal. » Vêtne d'un survêtement vert cru, elle est venue en voisine, samedi 12 octobre à 8 heures du matin, assister au départ des militaires fédéraux de la caserne de Borongaj à Zagreb. «Enfin on va pouvoir dormir» espère son mari. L'un et Pautre ne comptent plus les jours et les ouits qu'ils ont dû passer dans les ebris à cause des combats entre les occupants de la caserne et la garde nationale croste.

Une crainte se fait jour : que l'armée se livre à des représailles, une fois partis les cinq cents à six cents soldats fédéraux de Borongaj assiégés peodeot des semaines evant qu'un accord, mardi dernier, oe les « échaoge » cootre uo convoi de vivres et de médicaments à destination d'autres assiégés, croates ceux-ci, à Vukovar, ville de Croatie orientale en voie d'être conquise par l'armée et les irréguliers serbes. ....

Mais ce n'est qu'à 14 heures qu'un premier convoi d'une centaine de véhicules civils et militaires a finalement pu quitter la base de Borongaj. Uoe deuxième colonne déjà formée à l'intérieur de la caserne est restée bloquée. Car, maigré trois tentatives au

moios, le vingteine de camions taine de kilomètres au sud-onest d'aide aux Croates de Vukovar ont échoné dans leurs efforts, immobilisés par de très violents bombardements - en dépit du cessez-lefeu oégocié per les médiateurs nécriandais - ou refoulés par les militeires qui effirment avoir découvert des « munitions » dans une ambulance.

> **Observateurs** européens

Il aura fallu pas moins de trois accords, arrachés à l'occasion de réunions quotidiennes entre aotorités croates et représentants de l'armée, pour qu'eofio le coovoi atteigne, dimanche soir 13 octobre, Vukovar ou ses abords immédiats. Seloo les dernières informations fournies par les observateurs européens, camions de vivres et ambulances devaient passer la ouit sur place avant de décharger leur aide et évacuer, lundi matin, plus de deux cents blessés bloqués dans un hôpital régulièrement bombarde par les milifaires, entassés daos des conditioos dramatiques au d'abris bondés et manquant de médicaments depuis des jours.

Entre-temps, la première colonne de Borongaj a été autorisée par les Croates, après uoe demi-journée d'ordres et de con-tre-ordres, de réunions et de faux départs, à quitter Zagreb et à traverser Karlovac (a une cinquan-

de la capitale croate) avant de pas-ser la ligne de front deux kilomètres plus loin et se rendre - en principe - en Bosnie-Herzégovine à Bihac. En principe, car telle était la destination prévue par l'accord entre Croates et militaires : rien oc garantissait que les unités évacnées de Borongaj se rendraient bien à Bihac on qu'elles oe retourneraient pas leurs armes, immédiatement eprès evoir passé les lignes

Des observateurs européens ont bien été délégués pour accompagner la colonne, elle-même escortée jusqu'an front par la police croate, mais ils l'ont quittée aux portes de Karlovac, plantant là tout le monde, co pleioe ooit, maigré les risques de dérapages de toutes sortes qu'implique une telle opération, en un tel lieu et dans un tel climat de haine réciproque.

> Crispés sur leur volant

Malgre tout; les autorités croates ont accepté de faire le premier pas coloooc « en signe de bonne volonté», comme l'a souligné le colonel Imra Agotic, membre de l'état-major croate, qui e toutefois insisté sur le fait que la deuxième colonne de Borongaj - c'est-à-dire les derniers effectifs de cette caserne - ne serait autorisée à suivre qu'après l'évacuation des blessés de Vukovar.

Crispés sur leur volant, se suivant parfois à quelques centimètres les uns des autres pour être sûrs de ne pas se perdre, les fédéraux ont défilé sans gloire, samedi soir, dans un décor d'apocalypse devant les premières lignes croates qui ont assisté en silence au passage des camions et canons qui leur échappaient. Cahotant sur la chaussée trouée par les obus, écrasant gravats et verre brisé, ils ont longé des bâtiments aux murs criblés de balles et des poteaux télégraphiques à moitié couchés, sont passés entre les véhicules écrasés par les bombes avant de parvenir enfin «chez eux», côté serbe.

A l'aotre bout de la Croatie, deux ceot viogt-cioq blessés croates atteodaient toujours les secours que d'autres militaires fédéraux empêchaient de passer.

YVES HELLER

O M. Bernard Kouchoer à Belgrade et à Zagreb. - Le secrétaire d'Etat français à l'action humanitaire, M. Bernard! Kouchner, arrivé samedi 12 octobre à Belgrade, a indiqué que quatre camions char-gés d'équipement médical, essentlellement de récoimation el d'anesthésie, destinés aux blessés serbes et croates de la guerre en Croatie, seront remis aux ministères serbe et croate de la santé el à le Croix-Rouge de Serbie et de Croatie. M. Kouchner s'est rendu, dimanche, en Croatie où il e reo-contré M. Franjo Tudiman. Il devinit s'entretenir, lundi à Bel-grade, avec le président serbe, M. Slobodan Milosevic.

D POLOGNE : M. Rakowski poursuivi en justice. - Le dernier premier ministre de le Pologne eommuniste, M. Micezyslaw Rakowski, sera traduit devant letribunal d'Etal chargé de faire respecter la Constitution, pour evoir ordonné la fermeture des chantiers navals de Gdansk, berceau de Solidarité, fin 1988, ont décidé, vendredi 11 octobre, les députés polonais. - (AFP, Reuter.)

#### BULGARIE: les élections générales du 13 octobre

#### Un dimanche de démocratie évidente

de notre envoyé spécial

La cempegne électorele comme la vote lui-mêma ee sont déroulés d'une manière si pacifique et si tolérante qu'on en veneit à douter que ce même paya avait connu plus de cuarente années d'une dictature rigoureuse et absurde et qu'il n'en était après tout qu'à sa deuxlàma élection démocratique. Vendredi 11 octobre, les principeux partis avaient orga-nisé dans la capitale leur dernier meeting. Entre la centaine de milliere da partisene dea bleue - l'Union dea forcee démocratiques (UFD) – e'étirant le long du pont des Aigles et las dix mille eupporters des rouges - le Parti socialiste (excommunista) - groupés devant le Palais de la culture, il n'y avait que quelquee kilomètres d'un no man's land traversé par lae uns et les autree sene

agression d'aucune sorte. Mais quelle différence entre ces deux Bulgarie I Même si elle n'était pas transportée par le même enthousiasme et pimentée du même humour qu'en juin 1990, la foule des militants de l'UFD, composée en mejorité de jeunes, dansait au son des orchestres et lancait vers le ciel des multitudea de ballons bleus. Derrière le tribune se preesait tout ce que Sofle tuele. Feisant elluelon à le «cohabitation» forcée avec les communietes, une écrivain commantalt : «Celui qui e été trompé par amour une première fois est un diau mais una dewairme fois c'esr un niais at nous ne sommes pas des

Du côté des rouges, les dansae folkloriques, enimées drapeaux brandis mécaniquement ne parvenalent pas à détendre une atmosphère compassée et somme toute mélancolique. Si les rares jeunea présents se félicitaient des chenge mente intervenus dans le parti, majorité das parsonnee préeentee samblaient, au fund d'elles-mêmes, regretter malgré tout un petit peu le temps d'avant. Le troisième meeting, celui des agrariens, n'a réuni que deux à truie mille personnee, en grande majorité des peysans proprats devant la cathédrale Alexandre-Nevski.

#### L'organisation des cardiagnes

partie briguaient lee euffrages des électeurs, et les panneaux devant les bureaux da vote brilleient comme de véritebles ercs-en-clei, chacune des furmetione tenent à evoir « se » couleur. Las réeultets, mêma provieoiras, montrant que la majorité de tous ces petits partis ne laisseront pas un nom dens l'histoire de la Bulgerie. De l'Organisation des cerdisques et personnes socialement défevorisées à l'Union des garants (de la démocrade) sans parti, en passant par les deux pertis du businese, les trois partis communistes (eans compter les «ex») ou le Parti des aigles, tous ont été laissés de côté per des électeurs consciencieux, eppliqués et effi-

En dépit de le complexité du scrutin - les électione législa-tives se doublaient de consultations locales - les opérations de vote se sont déroulées sans encombre sur tout le territoire. alors qu'elles se sont parfois prolongées jusque après minuit. Tant les observateurs étrangers que les responsables des principaux partis reconnurent que le scrutin avalt été bunnête, même si, cà et là, quelques irrégulatités, conscientes ou

Bref, ce dimanche en Bulga rie, le démocretie était tout simplement évidente.

ESPAGNE: pour lutter contre un mal d'ampleur nationale

## Le Parlement examine une législation plus répressive contre la drogue

Michel Bole-Richard a pris ses fonctions de correspondant du « Monde » à Madrid. Voici son pre-

mier article. La drogua fait des ravages en Espagne, notamment dans las villas, et la gouvernemant a déposé un projet de loi sur la « sécurité urbaine » qui vise à renforcer les moyens de la police. L'opposition en profite pour attaquer les socielistes, qui, par « laur permissivité », sont, selon le Perti populaire (PP, conservateur) de M. José-Maria Aznar, à l'origine des problemes et se montrent «incapables de garantir la liberté et la sécurité urbaines ».

MADRID

de notre correspondant

Depuis le 10 octobre, les dépu-tés des Cortes examinent un projet de loi du ministre de l'intérieur, M. José-Luis Corcuera, qui soulève bien des passions. Dans les rangs bien des passions. Dans les rangs de l'opposition, mais aussi dans les syndicats, et chez les magistrets, vivement attaquée par M. Corcuera, on crie à «l'atteinte aux libertes», au «retour au franquisme», à «l'anticonstitutionnalité» du texte présenté sur «la sécurité urbaine». Printant, son seul objectif est de lutter contre la seul objectif est de lutter contre la drogue, en permettaot les perquisi-tions sans autorisation judiciaire et la détention des personnes dans l'incapacité de justifier de leur identité. M. Corcuera s'est attiré les foudres des opposants à son projet en affirmant que les critiques provenaient « d'intellectuéls peu rigoureux, qui n'entendent rien à la réalité», alors qu'il affirme vouloir redenuer à l'Etat les

hydre qui s'est emparée de le construction de logements qui leur société espagnole.

Au-delà des polémiques, la lutte contre la veote, le trafie et la contre la veote, le tratie et la consommation de stupéfiants est devenue on problème particulièrement difficile pour le gouvernement de M. Felipe Gonzalez. La semaine dernière, quinze mille personoes ont défilé dans les rues de Madrid pour protester contre les «hypermarchés de la drogue» que soot devenus certains quartiers de la capitale. Dans d'autres villes, notamment à Valence et à villes, notamment à Valence et à Barcelone, la population n'hésite plus à faire part de son irritation, voire de sa colère.

Cette mubilisation, qui preud une certaine ampleur, se tradoit, entre autres, par la formation de milices composées de enmmer-cants, de « justiciers », comme ils se dénomment eux-mêmes, ou de simples citoyens fatigués des agressinns, de la corruption et de l'inefficacité de la police. Leurs patronilles se heurtent, d'ailleurs, aux forces de l'ordre et sont sources de bavures. Ces groupes armés ne font pas toujours de disarmes ne tout pas terjours de dis-tinction entre ceux qui sont sus-ceptibles d'être des revendeurs – les «camellos» – et ceux qui ont le maiheur d'être étrangers ou simplement différents. Des tabessages, voire des lynchages se sont pro-

> Les gitans en accusation

Le «ras-le-bol» contre la drogue entraîne vite des dérapages xeno-phobes, à la limite du raciame, dont les gitans sont les principales victimes. Des parents les accusent d'être des puurvnyeurs da « came », refusent qu'ils côtoient leurs enfants dans les écoles, s'insurgent, comme à Villaverde, dans la banlieue de Madrid, contre la

soot destinés. Les protestataires campent sur place pour empêcher l'édification des bâtiments destinés à abriter quatre-vingt-huit familles. Les gitans sont devenus, à leurs yeux, les vecteurs d'un mai qui a pris une telle dimension que la municipalité de Madrid a décidé, au début de la semaine dernière, d'imposer de lourdes amendes à ceux qui consomment de la drogue en public. Le maire, M. José-Mario Alvarez del Manzano, préoceupé par l'augmentation de la consommation de drogue dans sa ville, a décidé de sévir, mais ses arrêtés ne font pas de distinction entre les produits « durs » et « doux », alors que le gouverne-ment avait, dès 1983, dépénalisé Pusage de la drogue, et réservé la répression an trafic. La pulice estime qo'il y a plus de dix mille héroinomanes dans la seule capi-tale et, désormais, l'abandoo d'une seringue sera puni d'une amende de 10 000 pesetas (550 francs). L'Espagne doit faire face à un

véritable drame social, qui touche pratiquement toutes les villes : de 1983 à 1990, le nombre annuel des victimes de stupéficots est passé de 93 à 690 et les saisses pour l'an dernier se montent à 386 kilos d'héroïne, 5 382 kilos de pocaine et 70 000 kilos de haschisch, alors que près de vingt-cinq mille persunnes unt été arrêtées, selon des chiffres publiés par la justice. Si l'on songe à tout ce qui est passé entre les mailles du filet, c'est-à-dire la majeure partie de la drogue, on mesure à quel point ce mal est devenu une plaie nationale; à quel point aussi le pays est devenu un carrefour paur des trafiquants, en prove-

#### Revers des communistes

Suite de la première page

Par rapport au scrutin des 10 et 17 juin 1990, le Parti socialiste passerait ainsi de 47,15 % des soffreges à uoe fourehette comprise entre 30 % et 34 %: TUFD de 36.2 % à 38 % environ et le mouvement de la minorité turque en resterait à son score de 6 %. La scissioo iotervenue au seio de l'UFD e donc eu peu de cooséqueoces électorales,

l'UFD-ceotre et l'UFD-libérale. qui regroupent esseotiellement les socieux-démocretes et les « verts », ayant été boudées par les électeurs. Ces deux formations jugeaient leur mouvement d'origine trop sectaire et eovisageaient une éventuelle collaboration avec le parti socialiste. Uoe collaboration doot le président de l'UFD, M. Filip Dimitrov, précisait, dés dimanche soir, qu'il continuerait à le refuser dans la procheine législeture. Quant au responsable du PSB, M. Alexandre Lilov, il exclusit d'ores et déjà tout accord evec le parti de la minorité turque d'Ahmed Dogan.

#### Bipolarisation de la vie politique

Cette bipolarisation de la vie politique bulgare risque de rendre le pays difficilement gouvernable, puisque aucun des deux grands partis n'a atteiot la majorité absolue et qu'ils ne veulent pas, pour le moment du moins, former eosemble uo gouvernement. Entre une Uninn dea forces démneratiques qui s'est redicalisée sons la pressioo. ootamment, des leaders du syndieat Podkrepa, et uo Parti socialiste qui pourrait lui eussi se dureir dans l'opposition, les affrootements risquent door d'être de plus en plus virulents. Heureusement, jusqu'ici, les Bulgares oot montré un grand esprit de tolérance et évité la violence.

Déjà, et avant même que les résultate définitifs ne fussent connus, certains commentateurs o'hésiteient pes à parler... de oouvelles élections générales en juin prochain. «Pour y voir plus clair. »

JOSE-ALAIN FRALON

108 pages - 42 F MICHEL BOLE-RICHARD EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX



Le Monde NUMERO SPÉCIAI

L'URSS

Le Monde publie une nouvelle édition de

l'URSS de la perestroïka (numéro paru

en avril 1989), avec de nombreuses mises

à jour : le putsch d'août 1991 et ses

conséquences ; l'indépendance des Répu-

bliques; les nouvelles relations politiques

et économiques au sein de l'Union.

**DE LA PERESTROIKA** A L'APRÈS-COMMUNISME

## Les bombes à retardement du KGB





Le démantèlement du KGB, ennoncé vendredi 11 octobre à Moscou, ne fere pae pleurer dane les detehas. D'ebord perce que cette décision était ettendue depuis l'échec du putsch du moie d'eoût. Ensuite perce qu'il n'y s sans doute pes une seule famille soviétique qui n'ait eu, en plue de soixante-dix ens, à pâtir de ce monstre Inventé per Lénine, qu'il se soit eppelé au fil des ens GPU, NKVD ou KGB.

Cela dit, même découpé en tronçons, le KGB risque de peser lourd pendant longtemps sur la vie politique de la nou-velle union. Les sept cent mille fonctionnairee de l'organisation et ses informeteurs, dont le nombre est évelué entre cina et elx millions, ne vont pas s'éveporer comme brume au soleil. Encore moins lee milllons de doesiers individuels accumulés per le « pleuvre » et qui constituent eutent de bombes à reterdement cepebles de repousser Indéfiniment l'evenement de le démocratie

La divulgation de cee dossiers mettrait à feu et à eeng ce qui reste de le société soviétique. Ils contiennent en effet non equiement l'identité des victimes et la description de leurs crimee suppoeée, mais euesi l'identité des délateurs volontaires ou forcés. De quoi sens doute pulvérieer l'evenir politique de le plupart des dirigeente ectuels, même lorsqu'ils se présentent sincèrement comme des réformeteurs et des démocretes : le eystème soviétique était concu pour n'engendrer que des coupables; checun, ou presque, e eu à un moment donné un moment de faiblesse, soigneusement consigné dens lee

Le déletion, présentée comme une vertu clvique, e fait des raveges, mais aussi la lacheté, l'envie et la jalousie : combien se cont retrouvés eu gouleg perce que l'un des coloceteires de leur eppsrtement communeuteire guigneit une plèce supplémenteire, perce que tel eutre chercheit à satisfaire une vieille rancune?

#### Ruments et soupçons

Ce qui s'est passé dens l'ex-Allemegne de l'Est evec les dossiers de le Stasl et qui se passe encore en Tchécoslova-quie evec les archivee de l'enclenne StB - dont le contenu eet solgneusement distillé pour ebattre tel ou tel homme politique qui se trouve contraint de faire la preuve de son innocence ou de dispareftre - risque de se renouveler à la puissance mille dene l'enclenne Union soviétique.

Tout de suite morès sa nomi nation à la tête du KGB, M. Vadim Bakatine - un réformateur dont l'honnéteté n'est mise en doute par personne et qui eveit été évincé de le direction du ministère de l'intérieur en décembre 1990 pour excès de libéralisme - e interdit tout mouvement d'archives pour une période de six mois.

Il svait eusel décisré dane son premier entretien accordé aux Nouvelles de Moscou : « Je ferai l'impossible pour

empêcher is divulgation des erchives concernsnt les agents. Je ne veux pas offrir à is société une occesion de règlements de compte qui pour des milliers de pereonnes, » Feisant ellusion à le vegue de déletions en tout genre qui e succédé à l'échec du coup d'Etat, M. Baketine evait ejnuté: «La société doit comprendre qu'elle est également coupeble. Pendent des ennéee, le fonctionnement du KGB e été toléré, et tous aujourd'hui se prennent pour des héros et eccusent quelqu'un. Nous devons besucoun perdonner eux uns et eux

Encore faut-II, pour pouvoir pardonner, que le crime eoit étebli et reconnu per son euteur. Nous n'en sommes pas là puisque, pour l'instant, ne courrent que rumeurs et soupcone. Et ces poisons, à la disposition de toue les saboteurs en puiseence, ne vont pas disparatre per miracle, bien eu

Lancinantes, bien des questions demeurent ; où finit la vie privée des gens et où com-mence l'Histoire, qu'on n'à pes le droit d'occulter plus longtemps? A pertir de quel equil une encienne lächeté discrédite-t-elle à lamaie tout candidet à une responsabilité politique? Le droit de savoir enfin qui est responsable de le mort de son père ou de son fière, eat-il preecriptible ? Les «preuves» sccumulées par le bourreeu sont-alles receve-

JACQUES AMALRIC

## PROCHE-ORIENT

#### IRAK

## M. Saddam Hussein: « Nous pouvons vivre avec les sanctions pendant dix à vingt ans »

Husseio a déelsré, dimeoche 13 octobre, que son pays était tou-jours la cible des attaques emal-foisontes » des Etats-Unis par le foisontes » des Etats-Unis par le biais de sanctions économiques. « La bataille n'est pas terminée. Ce qui est terminé, ce sont simplement les attoques des forces injustes et infidèles menées por les Etats-Unis», a-t-il dit aux participants d'une conférence de solidarité evec

« Aujourd'hui scette bataille) est dans sa phase la plus répugnante. Ce qui arrive à l'irak n'est jamais orrivé dons l'histoire de l'humonité », a-t-il poursuivi avast d'sjouter : « Il est arrivé dans le

Le président irakien Saddem fusseio a déclissé, dimeoche 3 octobre, que son pays était tou-purs la cible des attaques e mai-

Le président Saddem Hussein s'adressait aux participants à une cooférance des Forces arabes populaires, rassemblement pro-ira-kien de syndicalistes et d'intellectuels arabes dont la réunion de trois jours s'est achevée dimanche sur des appeis à la levée de l'em-

«Que cela soit clair pour vous: l'Irak peut vivre avec les sanctions pendant dix à vingt ans sans rien demander à quiconque », a dit Sad-dam Hussein, tout en demandant

nie, dn Yémen, du Soudan, de Libye, d'Algérie et d'autres Etats d'exhorter les pays arabes et isla-miques à briser l'embargo.

Ceux qui croient que l'Irak e été affaibli par la guerre du Golfe et ... les sanctions ont tort, e encore dit Saddam Husscin anx délégués. « Nous, à Bagdad, nous croyons que cette nation orabe est plus forte qu'elle ne l'était il y a un on. » il a cependant admis que l'Irak avait perdu «une partie de sa richesse matérielle » à cause de « l'agression » des Etats-Unis, mais il e ajouté que le moral du pays était bon. – (Reuter.)

## Les divergences entre les mouvements kurdes s'accentuent

Un dernier groupe de trentesix soldats américains appartenant à la Force multinationale d'intervention rapide (1), chargée de protéger les Kurdes d'Irak, a quitté jeudi 10 octobre la base de Siliopi, dans le sudest de la Turquie, près de la frontière turque. Le retrait des troupes étrangères avait débuté le 16 septembre, les membres de la coalition ayant estimé que le composante eérienne de le force d'intervention alliée, basée à Incirlik, était suffisante pour assurer la protection des Kurdes

Paradoxalement, ce retrait suit de près les sanglants incidents qui ont opposé le 7 octobre les pesh-.mergas (combattants kurdes) aux forces gouvernementales dans les villes de Kifri, Kalar et Souleymation dens le nord de l'Irsk demeure expiosive. Au cours de cetta confrontation une soizintaine de prisonniers irakiens ont été exécutes sommairement par les pesh-mergas. Le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) a condamné sans réserve ce massacre qu'il s attri-baé à des «éléments armés kurdes irresponsables », tandis que l'Unios patriotique du Kurdistan (UPK) de M. Jalal Talabani laisseit entendre qu'il pourrait s'agir d'une provocation irakienne.

L'impasse dans les négociations entre Bagdad et le Front do Kurdistan irakien, qui se poursuivent par intermittence depuis le mois d'evril, a créé un certain malaise entre les deux principaux éléments de cette alliance qui regroupe les huit formations de peshmergas irakiens. Elle a pen à peu accentué les divergences qui out vu le jour

entre l'UPK et le PDK sur ces négociations. M. Jalai Talabani, le chef de l'UPK, vient même d'affirmer que les entretiens avec Bag-dad evaient pratiquement échoné et que « les chances d'aboutir à des résultots positifs étolent presque nulles». M. Barzani, qui souhaite l'eboutissement rapide de ces entretiens, e pour sa part sonligné que «s'il y o des divergences au sein du Front du Kurdistan à pro-pos de lo signoture de l'accord final avec Bagdad, le projet d'ac-cord sera sounis à référendum».

Les deux co-présidents du Front du Kurdistan qui menent une lutte fentrée pour le pouvoir à l'intérieur du mouvement kurde, évitent soigneusement loute déclaration intempestive susceptible de créer une scission à l'intérieur de l'alliance et parlent de « divergences d'approche naturelles » sur l'accord svec Bagdad. Mais il est de noto-riété publique que ces divergences plos graves que ne veulent nettre les deux coprésidents du Front et certains des dirig du PDK soupconnent M. Talabani de « wouloir faire exploser la situa-tion sur le terrain», afin d'obtenir une nonvelle intervention des forces alliées aux côtes des pesh-

#### Pas d'aide américaine

En réalité, les divergences qui opposent les deux chefs kurdes soot fondemcotales et porteot essectiellement sur l'appréciation de la situation politique qui pré-vaut à Bagdad. M. Massoud Barzani estime que pour l'instant Saddam Husscio est solidement installé an posvoir et qu'en dépit des déclarations de guerre que lui lance périodiquement le président Bush, les États-Unis o'out nullement l'intention, pour l'instant du moins, de, sc débs rrasser do

TURQUIE

L'armée s'inquiète du développement

régime baasiste au pouvoir eo Irak. En conséquence, il estime que les Kurdes n'ont d'autre choiz que de conclure evec le «maitre de Bagdad» un modus vivendi, quitte à accepter un accord d'autonomie qui ne donne pas entière satisfaction à leurs revendications, notemment en ce qui concerne Kirkouk. Et ce en vue d'épargner aux 600 000 réfugiés kurdes qui demeurent toujours sans toit, les riguenrs de l'hiver qui s'approche. M. Talabani estime en revanche que les jours du régime de M. Saddam Hussein sont comptes et qu'il ne fant rien entreprendre qui puisse prolonger sa survie et bypothéquer l'avenir en acceptant uo couveao statot d'estocomie

Fio septembre, M. Barzení a conduit à Washington une déléga-tion du Front du Kardistan evec l'espoir d'être reçu par le président Bush os le secrétaire d'Etat James Baker. En fait, il n'e en droit qu'à un accueil glacial et o'a été reçu que par M. Djiredjian, couveau scrétaire d'Etat adjoint, qui s'est contenté de l'ui prodigiler des conseils de modération, lui faisant cutendre wu'il ne devreit pas la part des Etats-Unis. Cette fin de oco-recevoir opposée eox demandes d'aide mllitaire de M. Talabani a été confirmée par le département d'Etat qui, à le suite des incidents du 7 octobre et du massacre de Souleymanieh, est intervenu auprès de l'Irak et des opposants kurdes pour demander aux deux parties, placées sur le même pied d'égalité, « de faire tout leur possible pour appliquer le cessez-le-seu et aider les réfugiés à regagner leurs foyers ».

JEAN GUEYRAS

(1) Plats-Unis, Grande-Bretagne, Pays-Bas, France, Italie et Turquie.

## Le réformateur Askar Akaev plébiscité à la tête du Kirghistan

En Asie centrale, le réformateur Askar Akaev, seul candidat è l'élection présidentielle qui s'est déroulée samedi 12 octobre eu Kirghistan, e été élu, dimenche 13 octobre, evec 95 % des voix. La participation au scrutin s êté de 90 %. En Géorgie, le Parlement e voté le même jour en faveur d'une limitation des pouvoirs du président

Ex-président de l'Académie des sciences locsle, M. Akaav aveil pris la tête d'une transformation en douceur du Kirghistan, République d'Asie centrale qui compte 48 % de Kirghizes, 29 % de Russes et Ukrainiens et 12 % d'Ouzbeks, avec un islam en expansion et un chomage croissasl, qui avait connu l'été dernier de violents affrontements interethologues. M. Akaev e su s'enlourer de repré-

O ALLEMAGNE : l'ancien chan-

celler Willy Braadt opéré d'sne

tumeur. - M. Willy Brandt, ancien

chencelier ouest-allemend, prési-

dent de l'Internationale socialista

et Prix Nobel de la paix, a été

tin, jeudi 10 octobre à Cologne,

selon une informetion donnée

dimanche par l'un de ses proches.

□ Nouvelles violences xénophobes

grièvement blessées, depuis le ven-

dredi II octobre dens plusieurs

porte bien p. - (AFP.)

sentants des minorités ethniques et religieuses, se prononce contre tout « fanatisme religieux » et pour un à la suspension des activités du Parti communiste dans sa république. Dimanche, il a annoncé qo'il n'evait pas l'intention, au nom de la nécessaire stabilité, de dissoudre e Parlement.

Celui-ci est pourrant « composè ò 95 % de communistes », comme l'a souligné M. Tourgoonaliev, coprésident d'un Mouvement démocratique - abritant une quarantaine de gronposcules – qui avait apporté un soutien critique à la candidature de M. Akzev mais qui dénonce mejotecact une triste répétition de la tradition

M. Akaev s'est enfin prononcé en faveur de la signature par le Kirghistan de l'accord économique inter-républicain sous la forme retouchée - moins centralisé - que propose le président russe Boris Eltsine.

En Géorgie, le consiit qui président Gamsakhourdia à son opposition connaît use déteote. alors que les affrontements entre Géorgiens et Ossètes, dans le nord de la République, redoublent d'in-

La détente est intervenue après plusieurs jours de débats parletaires télévisés en direct, ce qui était une des demandes de l'opposition, et l'annonce que les journanx soviétiques pourraient à couveau être diffusés en Géorgie. Le Parlement a finalement voté un amendement à la Constitution faisant obligation en président d'ob-tenir l'approbation du Parlement pour la nomination des principaux responsables de l'exécutif. Mais il a aussi exigé le retrait de troupes soviétiques du ministère de l'intérieur qui stationnent en Ossétie du Sud, où cinq Ossètes ont été très, vendredi, fors de bombardements - (AFP.)

turcs. Des foyers et des bôtels accueillant des immigrés ont été attaqués. Des étrangers ont également été pris à partie dans la rue ou dans le métro. - (AFP. Reuter.

opéré d'une tumeur au gros intes-□ IRLANDE DU NORD : eo catholique toé à Belfast. - Un catholique de trente-trois ans, père de quatre enfants, e été tué par qui a precisé que M. Brandt e se balle, dans la ouit du samedi 12 eu dimanche 13 octobre, par des extrémistes protestants dans le - Au moins six personnes ont été centre de Belfast. Us autre lirena tenté de tuer au moins quatre catholiques, dans un autre secteur villes d'Allemagne, à l'occasion de de Belfast, mais son armo s'est nouvelles agressions de skinheads enrayée. Selon la police locale, la ou de militants d'extrême-droite vague de violences qui sévit enntre des étrangers, notamment

est d'une rare intensité. Depuis le début de l'année, trente catholiques et neuf protestants ont été tues. - (AFP, Reuter.)

o TURQUIE: un ancien général assassiné. - l'ancien chef des services secrets turcs, le général à la retraite Adnan Ersoz, a été assassiné, dimanche 13 octobre à son domicile d'Istanbul, per trois agresseurs, dont une femme, qui l'ont tué d'une seule balle de pistolet. L'attentat a été revendiqué par le groope d'extrême-ganche illégal Dev-Sol (gauche révolutionnaire), qui a indiqué que le générai e été « puni » pour sa participation au coup d'Etat militaire du 12 septembre 1980, - (AFP.)

du « terrorisme séparatiste » Depuis vendredi 11 octobre, les forces ermées turques bombardent des villeges du nord de

l'Irak, dans l'espoir de détruire les bases du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans la région. Avions de combat, hélicoptères et plus de trois mille soldats tures et miliciens sont impliqués dans cette importante opération. Bien que le PKK soit effectivement présent dans le nord de l'Irak, ses militants vivent en général dans dee endroits reculés, en montagne, plutôt que dans les villes.

ISTANBUL de notre correspondante

Dans no communiqué transmis par l'intermédiaire de son bureao de représentation, récemment ouvert à Ankara, M. Massond Barzaoi, le dirigeant du Parti démocratique du Kurdistan, a affirmé que les attaques, dirigées contre plusieurs vil-lages, dont Shilediza et Suri, ont causé s*de louales pertes »* parmi la population civile. Nous ne pourons pas rester immobiles à regarder le massacre savvage de notre peuple par l'aviation turque,» e-t-il déclart, en menaçant les autorités turques de

En Turquie, le gouvernement et les forces armées gardent un silence discret sur les détails de l'opération,

cécs en prévision des élections générales qui auront lieu le dim 20 octobre. La frustration des forces armées face à la montée irrésistible du «terrorisme séparatiste» pourrait evoir causé ces attaques, d'autant plus que dans les cercles militaires tucoup s'interrogent sur la politique des alhés et sur celle du président Ozal - qui a choisi de se rapprocher des Kurdes irakiens, autonomistes eux - craignant qu'elle ne mène à la création d'un Etat kurde indépendant, que la Turquie rejette carégoriquement. Le chef de l'état-major, le général Dogan Gilres, s'est contenté d'annoncer que l'opération, lancée après la mort de onze soldats lors d'un affrontement svec lc PKK, aveit été planifiée à l'avance puis approuvée par le gou-

ARABIE SAOUDITE ; les femmes at l'intardiction de conduire. – Le roi Fahd d'Arabie saoudite e décidé, dimaoche 13 octobre, de rendre leur passe-port aux femmes qui aveient refusé, l'année dernière, de respecter l'interdiction de enndnire, a-t-on appris zuprès de touristes arrivés à Bahrein et venant du royaume wahhabite. Une compensation monétaire sera également versée aux femmes pour qui cette décision a constitué uce perte de revenus, certaines Saoudiennes ayaot perdu leur travail. - (AP.)

a protesté contre cette «violation fla-grante de l'intégrité territoriale de l'Irak » et a accusé le Turquie d'avoir utilisé du napalm au cours das bombardements. Cas raids aériens, et l'incursion des troupes turques sur le territoire irakien, remetient également en question le rôle des alliés qui o'ont pour l'ins-tant pas réagi officiellement. Selon le porte-parole du commendement allié, il n'y a eu ni contact ni consul-tation entre les forces armées turques et celles de la coafition, avant on pendant l'opération. Les survois de routine du territoire kurde, effectués quotidiennement par les alliés, se sont poursuivis comme à l'accoutumée, sans que les avions de l'alliance rencontrent ceux de l'aviation

NICOLE POPE

#### **POLONAIS** et livres français sur la Pologne et

Europe de l'Est Livres russes Catalogues sur demande LIBELLA

12. rue Saint-Louis en l'IJe, PARIS 4 ■ Tél. : 43-26-51-09 ■

imire a

The section of the

5 350 1 2 1 10

225 11 114 114 11

**建筑工工** 11 0000

25 52 7 12 11

.....

1937

en er er

**空**斯 (400 年)

27.

----

Ta .e : .

Process of

Cu: ... ...

F177

 $a_{M+p}$ 

1.00

eda e Taran

.

- T

## De nombreux obstacles demeurent avant la convocation de la conférence de paix

Pour la huitième fois depuis la fin de la guerre du Golfe et pour la dernière fois peut-être avant la conférance sur la paix eu Proche-Orient, le secrétaira d'Etat eméricain Jamas Beker est arrivé dimanche 13 octobre au Caire, première étape de sa nouvella tournée dans la région, qui devait le mener lundi a Amman, mardi à Damas, mercredi et jeudi à Jérusalam, avant de regagner vendradi Washington, où il rendra compte de sa mission au préaident Le président américain a déclaré

dimanche, sur un parcours de golf. de Maryland, qu'il avait e plutôt bon espoir quant à la possibilité pour le secrétaire d'État de faire avancer les choses». Il u'empêche avancer les choses». Il u'empêche que M. Baker entame une mission difficile. Quelques heures avant son arrivée au Caire, son homologue égyptien, M. Amr Moussa, e souligné qu'il n'y aurait pas de paix dans la région tant qu'Israël n'aura pas readu les territoires occupés, selon le principe de l'échange des territoires contre la paix. Samedi, le président syrien Hafez El Assad. le président syrien Hafez El Assad arrivé inopinément au Caire, s'était entretem avec le président Monbe-rak des moyens de coordonnar leurs positions dans la perspective de la conférence sur la paix au Proche-Orient. Les deux chefs d'Etat avaient souligné lors de leurs entretiens la nécessité du respect des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, ainsi que du principe de l'échange des territoires contre la paix.

#### « Judaïser » Jérusalem

Or, Israël s'est toujours opposé à eo principe, Dimanebe, lors du conseil des ministres, M. Shamir a consent des ministres, in. Snamir a annoncé avec satisfaction à ses col-lègnes que ché printipe des terri-toires contre la paix » ne figurait plus dans la nouvelle «lettre d'asde Washington. Il a ajouté que, dans ce nouveau document, les Etats-Unis admettaient l'existence d'interprétations différentes des résolutions 242 et 348 de l'ONU, qui, dans lenr version anglaise, évoquent le retrait israélien «de» territoires occupés, alors que la version française parle « des » terri-toires. En conséquouce, Israël estime ne pas être teau d'évacuer les territoires arabes qu'il occupe

A Jérusalem, dimanche soir, de retour do Washingtou, les deux négociateurs palestiniens, M. Fayçal Husseini et M™ Hanane Ashraoui, ont déclaré que leurs dernières dis-

cussions sur les ultimes obstacles à la tenue de la conférence avaient été infructuseuses, notamment en ce qui concerne la représentation des Palestiniens, leurs droits à l'autodétermiuation, les implautations israéliennes dans les territoires occupés, et Jérusalem-Est, anuexée par Israél, mais dont les Palestiniens veulent faire la capitale de leur futur Etat indépendant. S'exprimant lors d'une visite chez les primant lors d'une visite chez les primants d'une visite chez les primants d'une visite chez les primants d'une visite chez les primants d'une primants d'une visite chez les primants d'une primants d'une visite chez les primants d'une primants d'une primants d'une primants d'une visite chez les primants d'une prima ron, a déclaré dimanebe que la tences. Donc, il ne sera pas obliga-politique du gouvernement israélien toire d'être membre du comité cen politique du gouvernement israélien était de « judaïser » Jérusalem « en augmentant la population juive dans Jérusalem réunifiée, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité de la ville».

Le mouvement pacifiste israélien La Paix maintenant a, pour se part, demandé dimanche à la Cour summe d'ordonner l'arrêt de toute construction dans les implantations des territoires occupés. La Paix maintenant estime que la création ou l'élargissement des implantations constitue une violation du droit international, qui s'applique à la Cisjordanie et à la bande de Gaza tant qu'une loi d'annexion de ces régions occupées depuis 1967 n'aura pas été votée par le Parlement israélien. La construction d'implantations ue correspond à aucm « impératif de sécurité» et vise à transfèrer de façon permanente une partie de la population israélieme dans les territoires occupies estima le monument pés, estime le mouvement. A Tonis, le chef de l'OLP.

M. Yasser Arafat, e vivement déploré dimanche la position de « refus » des Etats-Unis sur les modalités de la participation palesmodalités de la participation pales-tinienne à une conférence de paix, estimant qu'elle « confede avec l'at-titude livatilienne de refus». Dans un message adresse an président du Zimbabwe Robert, Mugabé, M. Addat affituse que « le gouver-nement américain refuse de donner une place dans l'ordre du jour de la conférence de potx à la mession de une place aans t crare au jour de de conférence de pats à la question de Jérusalem et à une participation de ses représentants au sein de la délégation palestinienne», ajoutant que Washington « n'est pas parrenu à mettre fin ou à geler les opérations de calontes issoit d'implantations de colonles israé-liennes dans les territoires occupés ». Ces propos viennent confirmer les indications fournies samedi à Tunis par un responsable de l'OLP, M. Yasser Abed Rabbo, selon les-quels «il n'y a pas eu d'évolution positive » dans la position améri-caine au cours des deux rencontres que M. Baker e cues à Washington avec la délégation des Palestiniens des territoires occupés. - (AFP, AP, Reuter.)

## Un entretien avec le premier ministre vietnamien

» Souhaltez-vous que le chef du gouvernement dispose de plus d'autonomie à l'égard du parti?

tral du parti et peut-être pas obligatoire d'être membre du parti. Nous voudrions des gens responsa-bles dans les domaines de leur com-pétence, économique, sociale, cultu-

- Aurez-vous recours à des - Ces dernières années, nous avons ces dernières années, nous avons fait appel aux experts au sein du parii, de la population et des communantés de Vietnamiens d'outremer. Nous avons également utilisé les services des organisations internationales, par exemple pour rédiger le code des investissements étrangers ou d'outres réglements hancaires ou d'outres réglements hancaires ou d'autres règlements bancaires ou financiers. Nous avons notamment fait appel, à plusieurs reprises, à des experts français et nous envoyons nos cadres étudier à l'ENA. Mais nous avons davantage besoin d'experts étrangers, ne serait-ce que pour assu-rer le lien entre le Vietnam et le reste de la région, ce qui constitue désor-

Un réformateur Elu en troisième position au eussi précipitée qu'inattendue bureau politique per la septième dans l'ère post-soviétique. Déjà, sous son égide, a été entreprise une normalisation des relations

congrès du PC vietnamien, en juin derrier, M. Vo Van Kiet a été désigné le 10-août comme premier ministre. Agé de 69 ens, doyen des communistes du Sud, il est considăré comme le chef de

o JAPON: démission du ministre des finances. - Le premier ministre a accepté lundi 14 octobre la démission de son ministre des finances. M. Ryutaro Hashimoto avait offert le 3 octobre de renoncer à son poste, considérant sa responsabilité engagée dans la série de scandales financiers qui agitent le Japon depuis la fin de juin dernier - en particulier les pratiques

Estimez-vous que l'accès aux prive l'embergo économique amé-riesin qui vient d'être reconduit pour un an – est une priorité compte teru des difficultés écono-miques actuelles de votre pays?

- Le Vietnam sort d'un long confit. Son économie est réduite et faible. Nous devons donc d'abord mobiliser toutes nos ressources. Mais, compte tenu des conséquences de la guerre et de certaines erreurs que nous avons commises, un apport étranger est indispensable. Le déve-loppement du Vietnam a un besoin impérieux de sources étrangères de financement. Le taux élevé de croissance de nos voisins, qui ont bénéficié de ressources financières étrangères, le prouve. Le jour où nous bénéficierons comme les autres d'un préficierons comme les autres d'un production de la comme d tel apport, nous progresseront très rapidement car nous pourrons alors exploiter le fort potentiel de notre

.- A ca propos, qu'en est-il de

avec is Chine tun sommet est annonce début novembre à Pékin). En outre, une solution est en vue au brûlant problème camréformatrices au sein du PCV. bodgian : Hanoi, en effet, sere M. Vo Van Kiet est einsi perie prenante M'accord de peix l'homme-clé d'une équipe appelé qui doit être signé le 23 octobre à gérer un pays projeté de façon à Paris

> boursières déloyales de la maison de titres Nomura. M. Kaifu avait demandé à M. Hashimoto de rester en fonction insqu'aux réunions du G-7 et du FMI qui ont lieu en ce moment même à Bangkok. Lechef du gouvernement, dant le mandat s'achève le 31 octobre, a décidé d'assumer lui-même le portefeuille des finances par intérim.

VOL QUOTIDIEN PARIS-TORONTO

## après la visite, la semaine der-nière à Hanoï, du général Vessey, conseiller du président Bush ?

**ASIE** 

- Le Vietnam, les Etats-Unis et les autres pays enncernés peuvent contribner à la stabilisation de la région. Les Etats-Unis avaient posé comme condition à la normalisation de nos relatinns bilatérales notre retrait du Cambodge. Nous avans retiré nos troupes en 1989; et, le 23 octobre, nons allons signer avec eux un accord international sur le Cambodge à Paris. Les Américains un an l'embargo. Certains pensent cependant, que cette décision a un caractère technique et que, avec l'in-tervention d'un règlement cambodgien, il ne durera pas une année. Pour notre part, nous faisons tout pour normaliser nos relations avec les Etats-Unis car, dans notre région, cette question est justement la scule chose appromate...

Envisagez vous un retrait soviétique de la base vietna-mienne de Cam-Ranh dans la fou-

- Notre diplomatie a pour priorité le renforcement de la paix, de la stabilité et de nouvelles relations ami-cales dans la région. Nous ne souhai-tons la présence d'aueune base étrangère, non seulement en Asie du Sud-Est, mais dans tonte la zone Asie-Pacifique. Si les Américains ne disposent plus de bases militaires dans notre région, le Vietnam et l'Union soviétique se prononceron sur le sort de Cam-Ranh.

JEAN-CLAUDE POMONTI

#### AFGHANISTAN

#### de la résistance contre Jalalabad

Quelque 2 000 mnudjahidins ont, le samedi 12 octobre, attaqué des positions gouvernementales autour de Jalalabad, troisième ville d'Afghanistan, située ann loin du

Leurs porte-parole out assnré qu'ils s'étaient emparés de dix postes de défense adverses. Peu auparavant, les forces de Kaboul avaient pilonné dos positions tenues par les rebelles islamistes, tirant un missile Scud des environs de la capitale afghane, et faisant usage de napolm, selon les insurgés.

Les moudjahidins, quant à eux, ont attaqué à la roquetto; seion un porte-parole du gouvernement, un de leurs tirs a provoqué la mort de dix-sept personnes dans la ville et en a blessé soixante-sept autres.

Selon Kaboul, cette attaque est une réponse à l'échec récemment subi par la résistance devant la garnison de Gardez.

A cette occasion, le gouverne mont du président Najibullab a accusé le Pakistan d'intervention dans la guerre civile d'Afghanistan.

L'ambassadeur soviétique à Kaboul, pour sa part, e souligné dimanche 13 octobre l'urgence de négociations de paix. - (AFP, Reu-



#### INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AMERICA

California State Approved University - A.C.B.S.P. - Public Benefit Corporation 220 Montgomery Street ■ San Francisco CA 94104

## MBA Master of Business Administration

Université de San Francisco spécialisée en management international, associant une pédagogie active à l'expérience d'un projet personnel/professionnel lu programme américain unique dans son concept habilité à délivrer le

#### Master of Business Administration for International Management

■ Filière d'admission : 3° CYCLE Diplômés de l'enseignement supérieur : Doctorats : sciences, lettres, droit; médecine, pharmacie - Ingénieurs - DEA - DESS - IEP -Grandes Ecoles - Magistères, Maîtrises

Programme de 12 mois à San Francisco, en fonction de votre formation initiale et de votre niveau d'anglais, conduisant au : M.B.A. en Management International



Informations et sélections pour l'Europe : 17-25 rue de Chaillot, 75116 Paris (Métro : Iéna) tél. : (1) 40 70 11 71

Communique par International University of America - San Francisco - CA Programme associé en Asie : Pacific C. of HONG KONG

#### Jean-Paul II et la reconnaissance d'Israël

A l'approche de la conférance de la paix au Proche-Orient, le pape a tenu, dans l'avion qui le conduisait au Brésil (lire page 6), à rappeler sa position sur la question de la reconnaiasance d'Israel Nous souhaitons toujours avoir des relations diplomati-ques (avec Israel); mais cer-tains problèmes doivent être résolus (...). Nos interlocuteurs dolvent nous rendre le têche un peu plus facile.» Comme préalabla, le Saint-Sièga réclame une anlutinn à la question palestinianna, ainsi que des garanties sur le carac-tère sacré de Jérusalem pour les juits, mais aussi pour les chrétiens et les musulmens.

« Nous sevons bien que la Palestine, la terre sainte, a dit Jean-Paul II, est une terre promise par Dieu au peuple élu de l'Ancien Testament, et per l'intermédiaire de celui-ci à tous ceux qui font pertie de l'héritage d'Abraham (...), pas seulement les juifs, mais aussi les chrétiens at les musul-

A propos du projet américa-no-soviétiqua de conférence de la paix au Proche-Orient, le pape a enfin déclaré : cli y a beaucoup de problèmes qui ne peuvent être : résolus que de manière globele, en particulier le problème des plus faibles, du Liban et des Palestiniens.»



Pour tous ceux qui détestent les contraints d'un vol hebdomadaire, nous multipliors par

et démontre s'il en étals encore besoin son

SUR AIR CANADA VOUS AVEZ SEPT CHANCES SUR SEPT DE PARTIR QUAND VOUS VOULEZ.



est servi pour la première classe et la classe affaires, Le confort, l'accueil et l'hospitalité sont

Voyager à bord d'un vol Air Lanado, c'est de plus ca plus une bouffée d'air frais, car nous vi

Une Bouffée d'Aia Frais

session dominicale de ce comité. A credits s'inscrivent dans propos des pays de l'Est européen, PAUL FABRA

Le Monde des Juristes Le Monde de la Fonction Commerciale

## Les Indiens veulent faire de 1992 une année de «résistance populaire»

manifesté contre «l'oppression et la répression » qu'ils eubiseent dapuia l'arrivéa da Christopha Colomb en Amárique, eamedi 12 octobre, à Quetzaltenango, où a pris fin la deuxième Rencontre des peuples indiens d'Amérique. Les deux cent aoixante-quinza délégues, qui se retrouveront en octobre 1992 au Nicaragua, ont lancé un eppel aux pays euro-péens et au Vatican à ne pas cálébrer l'an prochain la 500 anniversaire de la «découverte» et ont décidé de faire de 1992 l'année de « la résistance indienne, noire et populaire».

#### QUETZALTENANGO

de notre envoyé spécial

Il y avait quelque chose d'un peu pathétique dans cette rencontre sans grands moyens, organisée dans un hangar qui abrite habituellement les foires de la ville de Quetzaltenango, sur les hauts plateaux au nord-ouest de le capitale du Guatemala. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur Quetzaltenango, le dernier jour de la reunion, rendant presque inaudible la voix des orateurs, n'e pas facilité

La confusion était aussi dans les esprits. De nombreuses délégations (vingt-huit pays étaient représentés) étaient venues sans trop savoir ce qu'elles attendaient de l'événement. Elles n'étaient pas prêtes pour autant a donner un ton trop politique à leur action. Une déléguée venue de Nouvelle-Ecosse (Caneda), Mes Catherine Martin, trouvait ainsi qu'on perlait beaucoup trop de populaire» et pas assez des Indiens eux-mêmes et de leur culture.

La geuche guetémalièque, qui avait organisé la réunion, ct qui

Environ huit mille Indiens ont aveit ainsi uoe rere aceasion d'apparaître au grand jour, ne dis-tingue pas son combat des revendi-cations spécifiques indiennes. Cela n'a pas toujours été le cas, et la première guérilla, eelle des années 60, avant été le fait des seuls Blancs originaires des villes. L'échec avait alors appris à cette première génération la nécessité d'une alliance avec les enmmuneutés rurales indiences. Celle-ci s'est bien faite mais l'armée a répliqué en prati-quant une politique de la «terre brûlée», en regroupant les villageois et en créant des «patrouilles d'auto-défense civile» indiennes. Cette répression, qui a été atroce et qui a fait entre soixante mille et cent mille victimes, a, pour l'essentiel, etteint

> Pratiquement ebsents de le vie politique guatemalitèque, les Indiens forment pourtant plus de la moitié de la population. Vetus de leur costume traditionnel, ils étaient nom-breux samedi à la manifestation qui breux samedi à la manifestation qui a parcouru les rues de Quetzalte-nango. On les a moins entendus à la tribune, accaparée par les profession-nels de la gauche latino-américaine. La délégation brésilienne, en particu-lier, eomptait dix-sept membres, parni lesquels un seul Indien... Cinq siècles après l'arrivée de Colomb, le siècne indien se roursuit. silence indien se poursuit,

> > DOMINIQUE DHOMBRES

Cl Six trafiquants de drogue meurent dans l'accident d'un avion chargé de cocaine. – Les autorités guatémaltè-ques onl indiqué, samedi 12 octobre, que six trafiquants de drogue, dont trois Colombiens, ont péri, vendredi, lorsque leur avion s'est écrasé en tentant d'atterrir sur une piste clan-destine près de Quirigua (dans le nord-est du Guatemala). Plus de 2 547 kilogrammes de cocaine ont eté découverts dans les débris de l'appareil; ils ont été saisis par les services de le DEA (agence des Etats-Unis chargée de le lutte contre les stupéfiants). — (AFP.)

BRÉSIL: la visite du pape dans le Nordeste

## Jean-Paul II appelle le clergé être plus combatif face aux sectes

lundi 14 octobre à Brasilia et rencontrer le préeident Collor. Natal et Sao Luis, dane le Nordeste, ont été les deux premières étapes de son deucièma voyage au Brésil, dominées par un discours antisectes.

NATAL

de notre envoyé spécial

Difficile première étape pour le pape Jean-Paul II, à son arrivée, samedi 12 octobre, dans la ville de Vatal, dans le oord-est du Brésil, Tapis rouge, coups de canons et temps clément étaient là pour l'ac-cueillir, ainsi que le ministre des affaires étrangères, M. Fraocisco Rezek. Mais la population, pour-taot peu babituéo à recevoir d'eossi prestigieuses visites, oe s'est guère déplecée. Certos des milliers de gens se sont pressés le long de la route qui relie l'aéroport à la ville, mais la place du Congrès était loin d'être comble et enthousiasme était mesaré, eomme lors de la graod-messe,

Offrant, pour quelques centaines de cruzeiros (quelques francs), le portrait du pape sur des tec-shirts et différents gadgets - jusque sur de fausses cartes de crédit - les petits vendeurs sont les premiers déçus. Ils ne cachent pas que « les ventes ne sont pas bonnes du tout ». Beaucoup commencent ici un périple qui les conduira, en voiture ou en bus, dans presque toutes les villes visitées per le pape. e Travaillant le jour, roulant la nuity, seloo Veldecir Vanisa qui est à la tête d'une collection de 15 000 chemisettes frappées de la silhouette papale.

Tout est prévu : des especes délimités par des cordes ponr

contenir les fidèles, jusqu'aux « points de communion » numéro-tés et portant le nom de leur sponsor, la Banque do Brésil. Des fleurs débordent de l'antel et la sonorisation est confiée à des professioooels syant déjà fait lenrs preuves lors d'un concert de rock à Rio de Janeiro. Les avenues sont quadrillées per des policiers et militaires omniprésents, tandis que le presse est surveillée par one escouade de quarante agents fémide deux cents évêques sont pré-sents, mais l'animateur a les plus grandes peines à mobiliser les

fidèles, à insuffler un peu d'allé-

Difficiles aussi sont les premiers discours do pape qui, d'eotrée, semble avoir choisi d'affrooter les problèmes propres à l'Eglise catho-lique du Brésil : lors de son dis-cours, dimancho 13 à Natal, il a affirmé que « la vocation chrétienne de milliers d'âmes se voyait menacée par le danger des sectes, par les violences de tout type, p compris celles engendrées par le trafic de drogue, par le consumé-risme et par les campagnes anti-natalistes pour ne pas citer d'autres motifs. » « Il est urgent, e poursuivi Iceo-Paul II, de revenir aux valeurs morales et culturelles de la tradition chrétienne. »

La théologie de la libération «vidée de sens»

Cette attaque contre les sectes alors que la plus célèbre d'entre elles, l'Eglise universelle du règne de Dieu, rassemblait près de deux cent mille personnes dans le stade du Maracana, samedi 12 à Rio de Janeiro - a été reprise par Jean-Paul II, lors de sa reacontre avec occupante ces dernières années au Brésil, comme dans toute l'Amérique latine, devra faire l'objet d'une série de prises de positions de votre part», leur a-t-il déclaré. Un evertissement à peine voilé qu'il availé évoqué devant quelques journa-listes dans l'avion la conduisant au Brésil, eo estimant qu'uoe telle

situation s'expliquait par e l'insuffi-sance intrinsèque de l'Eglise et plus encore celle des agents pastoraux et des prêtres».

Ce discours est plus offensif que celui de la plupart des évêques brésiliens, enclins à voir dans le développement des sectes « un phénomène mondial préoccupant, mais non primordial», seloo les termes de l'archevèque de Rio de Janeiro, le cardioal Eugeoio Sales. Jean-Peul II a iosisté pour que les évêques « occupent le terrain la où les sectes) agissent pour provoquer dans le peuple la joie et l'orgueil d'appartenir à l'unique Eglise du Christ ». Le pope avait oussi fondrement du marxisme et du communisme en Europe centrale et orientale, la théologie de la libération, basée sur ces concepts idéologiques, se retrouve un peu vide de sens.»

La croissance des sectes et l'ave-nir de la théologie de la libération oe seront pas les scols thèmes abordés par Jean-Peul II. A Sao Luis, capitale du Maranhao, too-jours dans le Nordeste du Brésil où il est arrivé dimanche dans la soirée, le pape devait prononcer un discours sur la lutte pour la terre et la réforme agraire, evant de rejoindre la capitale, Brasilia. Son arrivée à Sao Luis, où l'as-

sistance semblait plus combreuse et plus chelcoreuse, e coinelde avec la publication, par le quoti-dien La Folha de Sao Paulo, d'un sondage assez étoonant. Selon cette enquête réalisée auprès de 2328 personnes, 41 % d'entre elles ne savent pas qui est le pape . 59 % estiment que les prêtres vivent dans le luxe, 51 % qu'ils ont des relations sexuelles et se de religion. Une image quelque peu bronillée mais que, seloo La Folha, le cardinal de Sao Paulo, Mgr Paulo Evaristo Arns, a trou-vée eintéressante et bien faites et qu'il s'est engage à faire parvenir à

Jean-Paul II. DENIS HAUTIN-GÜRAUT

## **AFRIQUE**

TCHAD: aorès une tentative de « déstabilisation »

Le numéro deux du régime a été arrêté

M Maldoum Bada Abbas, minism. Maldoum Bada Abbas, ministre de l'intérieur et ouméro deux du régime, a été arrêté, dimanche 13 octobre, après l'attaque par des militaires d'un dépôt d'armes et de mooitioos situé à proximité de l'aérapost de Milliante. l'aéroport do N'Djamene. Le couvre-feu a été instauré dans la couvre-seu a etc instance dans la capitale tchadienne de 22 heures à 6 heures. Plusieurs autres personna-lités du régime ont été interpellées. L'ambassade de France e donné pour consigne à ses ressortissants de ne pas quitter leur domicile.

Quatre personnes - trois assaillants et un soldat loyaliste - ont été tuées, selon un bilan officiel, au cours des affrontements qui ont opposé, tôt dimacebe matin, un groupe de rebelles aux militaires qui gardaient l'entrepôt d'ermes. Selon le ministre de l'information, M. Mebamat Saleh Abmat, plusieurs personnes ont été bles les assaillants, qui se sont emparés de quelques armes et de munitions, sont en fuite.

Le ministre e aussi affirmé que plusieors egressions evaient été commises contre des étrangeis dans la capitale tchadienne, eu cours des deux derniers jours, et que « des responsables politiques et militaires étaient impliqués» dans l'ettaque du dépôt d'armes. Certaines informations circulant avec insistance, mais démenties lundi par l'ambassade du Tchad à Paris, font état de l'arrestation du premier ministre, M. Jean Aligué Bawoyeu.

1200

EV

july y

. .

Tat.

Affirmant que les auteurs de l'at-taque avaient «cherché à bloquer le processus démocratique en cours processus démocratique en cours dans le pays et à attenter à la vie du chef de l'Etats, M. Bal Zahr Papy, membre du comité exécutif du Mouvement patriotique du saint (MPS), le parti au pouvoir, a indiqué qu'uo conseil des ministres devait avoir lieu loodi efin de entraver cette action ». Selon le ministre de l'information, l'attaque était l'œuvre d'aun groupuscule qui vise à déstabiliser » le régime.

#### Ouerelles i an a chippersonal

L'arrestation du ministre de l'intérieur laisse à penser que l'attaque du dépôt d'armes présageait effectidu dépôt d'armes présageant effecti-vement un conp de force. Mal-doum Bada Abbas, vice-président du MPS, eurait été récemment tancé par le chef de l'Etat: le colo-nel Idriss Déby aurait critiqué l'ac-cord conclu par le ministre de l'in-térieur, au cours d'un voyage en Libye, sur la libre circulation carre les deux pays.

Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Déby, il y e près d'un an, les relations étaient tendues entre les deux hommes, anciens compagnons d'armes, mais d'ethnies différentes. Issu de la tribu des Hadjerais, Maldoum Bada Abbas avait joue un rôle militaire décisif dans la chute, le 2 décembre dernier, du régime de M. Hissène Habré, le rapport de ses forces evec celles d'Idriss Deby, eppartenant à l'ethnie des Zagawas, étant pratiquement de deux pour un Le ministre de l'intérieur, dont les hommes avaient été les pre-miers à entrer dans N'Djamena, s'estimait lésé par le partage des pouvoirs, et revendiquait plus de postes pour les sicos, victimes d'une sévère répression du temps

#### CUBA: le congrès du Parti communiste

## Le principe de l'élection des députés au suffrage universel a été entériné

Le quatrième congrès do parti communiste cubain, qui devait se terminer lundi 14 octobre par uo discours du président Fidel Castro à la nation, a adopté le prio-cipe de l'élection au suffrage uni-versel des députés de l'Assemblée Nationale cubaine, eu cours du week end, durant lequel Ranl Castro. le naméro deux cubain, a fait sa première apparition.

Cette modification a puur e unique objectif de perfectionner le système de gouvernement » et o'a pas été décidée pour « faire plaisir à quelqu'un », e décleré Fidel Castro, rejetant implicitement les pressions, notammoot eux Etats-Unis, pour l'instauration d'un pluralisme pulitique dans l'île. Le président cubaio a qualifié d' cordure » la démocratie de type occidental, affirmant que le combine cubain frait « le que le système cubain était « le plus démocratique du monde ». Selon l'agence eubaine Preosa Latina, certains points de cette résolution sur le « pouvoir popu-laire » unt été adoptés à la majo-rité, et non à l'unanimité comme

#### Résolution sur l'économie

Absent depuis jeudi, date de l'ouverture du congrès à Santiago du Cuba, Raoul Castro, premier vice-président et ministre de la défense, a présenté les candida-tures à un comité central (pariement du parti), rénové à plus de 50 pc. A l'issue du congrès, le nouveau comité central dira le barean politique qui héritera, selon la résolution sur les nou-veaux statuts publice par le quo-tidien officiel Granma, des fonc-tions de gestion quotidienne de direction du parti assurées jusqu'à présent par le secrétariat du comité central . Cette dernière structure a été supprimée de l'or-ganigramme du PCC.

sur l'economie, l'un des poiots crucieux de ce congrès, alors que Cuba vit une profonde crise économique en raison de l'écroulement du camp socialiste et de l'URSS.

L'assemblée s'est toutefois prononcée contre le rétablissement de le commercielisation privée des produits agricoles, a annoocé la télévision nationale, l'une des rares sources de ce congrès à buit elos interdit anx joornelistes étrangers. Des extraits des interventions de Fidel Castro ont été. diffusés, estiment que le rétablissement des « marchés libres pay-sans » untamment « semerait la démoralisation et la corruption».

Enfin, la lutte contre la délinquance, notamment le vol. qui a pris des proportions grandissantes, va être renforcée, y com-pris en distribuant des fusils dans les unités de production agricole - (AFP, Reuter.)

#### en bref

G ARGENTINE: M. Raul Alfonsin quitte la présidence du Parti radical. - L'ancien président de la République argentine, M. Raol Alfonsin (1983-1989), a annoncé samedi 12 octobre qo'il ne brigne-rait pas sa réélection à la tête du Parti radical, le mois prochain. Il a annoncé son intention de créer un amouvement de défense des principes de la social-démocratie.

a HAITI : le Sénat ratifie la mination du premier ministre. -Le Sénat haitien a ratifié, samedi 12 octobre, la nomination du premier ministre, M. Jeao-Jacques Honorat, par le nonveau président par iotérim, M. Joseph Nérette. La Chambre haute a, par ailliours, confirmé le général Raul Cédras comme commandant en chef de l'armée pour trois ans. Cet officier, principal promoteur du coup. d'Etat du 30 septembre contre le Père Jean-Bertrand Aristide, avait été nommé à ce poste de façon iaterimaire, en juillet dernier, après la démission du général Hérard Abraham. - (AFP.)

C RWANDA : nomination d'un Irwaodais, M. Juyenal Habyari-

mana, a désigné, dimanene 13 octobre, M. Sylvestre Nsanzimana au poste de premier ministre, fonction créée conformém le Constitution promulguée le 10 juin dernier. M. Nsanzimana, qui était ministre de la justice, e été chargé de former un nouveau cabinet. - (AFP. Reuter.)

d'Hissène Habré.

G SALVADOR: reprise des négociations de paix. - Les représentants du gouvernement salvadorien et de la guérilla se sont à nouveau assis à une table de négociation, samedi 12 octobre à Mexico, en vue de mettre fin à une guerre civile de dix années qui a fait près de quatre-vingt mille morts. Après une impasse de pinsieurs mois dans leurs discussions, les adver-saires avaient débouché, le 25 septembre, aux Nations unies, sur la conclusion de plusieurs accords. Deux points restent à formaliser : la conclusion d'uo cessez-ie-feu, et ls restructuration des forces armées gouvernementales, fortes de cinquante-cinq mille hommes. - (AFP Reuter.)

SCIENCES At Mondt et MÉDECINE

ETATS-UNIS: 40 000 cartes de séjour délivrées par tirage au sort

## Foire d'empoigne à Merrifield

d'immigrants en situation irrégulière ont participé, dimanche 13 octobre, à une vaste loteria, à l'iseue de laquelle 40 000 cartae da séjour (« green cards ») seront dálivrées. Les candidats se sont rués vers le bureau de poste du village da Marrifiald, en Virginie là 30 kilomètres de Washington), ehoisi par lea organieataurs de l'opération pour centraliser l'ensemble des demandes.

#### **NEW YORK**

de notre correspondant

Sur le papier, ce n'est qu'une simple boite postale: AA1 Program. PO Box 60 000. Arlington, VA 2218-0001. Mais sur place, dens le harneau de Merrifield, e'était, dans la nuit du 13 eu 14 netobre, une véritable foire d'empoigne. Arrivés pour certeins depuie deux jaure et installés dane des campements de fortune en l'absence de centre d'accueil, des milliers d'immigrants illégaux ont fait le siège du bureau de posta local, jetant dea monceaux d'enveloppee dens las gigentasquea boîtas aux lettrea plecéee devent le bâtiment. A l'intériaur de cae enveloppes figure le formulaire qui avec beaucoup de chance. leur parmettra d'obtenir le « certe verte » tant convoltée. Cette carte donne le droit do séjourner et da treveiller aux Etets-Unie, pour peu que l'on n'ait pas de casier judiciaire, de matadie contagieuse (dont, bien sûr, le sida), d'antécédent lié à la drogua at de penchanta pour una ideologie à connotation terronste. Elle donne enfin le poasibilité d'opter pour la citoyenneté américaina, si l'intéressé la sou-

En 1986 et 1989, les Etats-Unie evaient délà délivré de cetta facon environ 10 000 « green cards » chaque fois, pour 1.4 million de demandes reçues, souvent à des familles en voie de réunification. Cette fois, plus de 6 millione de demandes sont

de la loi de 1990 sur l'immigration applicable cette ennée, ces « cartes vartee » cerant récervéea à heutaur de 40 % (16 000 cartes) à des immigrés d'origine irlendaise. C'aat le conséquence des efforts tenscee du eénateur Edwerd Kannedy, gouverneur démocrate du Meeaechusatts, visent à régulariser la situation des quel-que 120 000 immigrés illégaux en provenance de ce pays dont est issu le « clan Kennedy ». Les Irlandais avaient été progressivement écartés des files d'immigrés, aprèe avair langtemps figuré parmi les principales com-posantes de la société améri-

Le reste, soit 24 000 « cartes sortissants de l'un ou l'autre des trente-traie pays, eseentiellement européens (avec quelques surprises, telles que la Guadeloupe, Gibraltar ou... la Nouvelle Calédoniel figurent sur le liste (1).

#### Une aubaine pour les avocats

Le même procédure est prévue pour 1992 et 1993, dans dea proportions identiques (40 000 certee par en]. Cette aélection des pays d'origine, après l'arrivée massive d'immigrés clandestins hispaniques et aux États-Unis, vise à rééquilibrer les flux migratoires au profit de pava occidentaux, voire européens, où la qualification et le niveeu d'éducation sont plus élevés. C'eat ca qu'expliqua M. Claude Henry Kleefield, un avocat américain qui a mis sur pied un véritable plan de bataille pour déposer les demandes de ses clients à l'heure dite, à raison de 100 anveloppes pour chacun d'antre eux, de façon à multiplier d'autant ses chances d'être choisi.

Le réalement, très strict, prévovait que toute demande, sans limitation de nombre, devait parvenir à le poste de Merrifield, pour la levéa de O heure, 1 minute, le lundi 14 octobre. Ni ettenduea par la Poate, meis, evant ni aprèe. Las cendidats

subir une enquête et présenter une affre de traveil de plus d'un an, assortie d'un revenu supérieur à 200 dollars par semaine (environ 4600 francs par mois). Pour forcer le destin, M. Kleefield e dépêché dans la région da Washington une pertie de ses avocats, chargés de poster, d'anvelappas eur lee 25 000 acheminées par sacs entiers de New-Yark pour la compte de sa

Un dévouement qui se paie.

Au prix fort. Alors que le cabi-net Rubenstein & Thornton, de

Washington, facture 500 dollars par dossier, M. Kleefield reclame aux candidats à la légalisation 400 dollars pour une demande individuelle (et 650 dollars pour un eouple), moyannant un ecompte de 250 dallars (at 400 dallera paur un couple). D'eutres cabinets new-yorkals, tel Coudert Brothers, n'hésitent pae à réclemer 2 550 dollere pour l'impétrent paur des démarches comprenent e l'ana-lyse, la préparation du dossier, l'immatriculation et le visa d'im-migretion ». Inetallé dens un quartier moins cossu de Broo-klyn, à Bensonhurst, flet italien de ce district de New-York, le Père Ronaid Manno se dit scandatisé. Ce prêtre qui, depuis plus de dix ans, se consecre aux problèmee d'immlgration pour le compte de le plus importente communauté sicilienne et napolitaine da l'agglomération, sa contente de 15 dollars, e quel qua suit le nombre de demandes ». Pour accomplir à pan de choaa pràs le mêma rituel que ses «confrères»: un ambryon d'état-civil jeté sur une feuille blanche, une adresse postale pour prévenir l'heureux éku (avant le 30 novembre prochain) et une anveloppe timbrée.

SERGE MARTI

Autriche, Bermudes, Tchécoslovaquie, Autriche, Bermudes, Tchécoslovaquie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Guadeloupe, Hongrie, Islande, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lichtenstein, Lituanie, Lucembourg, Monaco, Nouvelle-Calédonie, Paye-Baye, Monaco, Nou [1] Albanic, Algéric, Argentine, Les délégués se sont par ail-leurs attaqués à une résolution Luxembourg, Monaco, Nouvello-Calé-donie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, San Marin, Suède, Susse, Tunisic.

de notre envoyé spécial

Pendant quarante-huit heures, Veraeniging la concervatrica, petite cité minière du Transvaal, au sud de Johannesburg, e vécu à l'heure quasi militaire. Les diri-gaants de l'Afrikener Weerstendsbeweging (AWB, Réeietance afrikaner) avaient choisi cet endroit, earnadi 12 octubre, pour tenir leur congrès et faire publiquement la démonstration de leur capacité à marcher au pes. M. Eugàne Terreblanche, chef charismatique de ce mouvement néo-nazi, e été reconduit, eens aurpriee, dena ees fonc-

«Nous evons débattu de ce qu'il conviendrait de faire en pré-vision de la confrontation prochaine à lequelle nous nous attendons», e expliqué M. Piet Rudolph, alies « Piet-Skiet » (Pierre la gâchetta), le porte-pa-role de l'organisation. Les jusqu'au-boutietes du développement aéperé, no stelgiqua de l'apartheid, croient à l'affrontement avec les néolibéraux blancs au pouvoir et à la guerre avec la majorité noire du pays, e Nous allons améliorer l'entraînement de nos commandos pour être parés à effronter l'interdiction éventuelle de notre mouvement par le gouvernement de Frederik De Klerk», a ajouté M. Rudolph avent de préciser que l'AWB éteit d'oree et déjà « prête à entrer dans la clandestinité ».

Un chaneau de brousse vissé sur la tête, en uniforme belge, svastika stylisée sur la manche, Eugène Terreblanche, perché sur un megnifique cheval alezen, condulezit en personne la marche des commendos da l'AWB à travers la ville, Portant lui-même l'étendard rouge, blanc et noir de l'AWB, encadré de

peaux du Transvaal et de l'Etat libre d'Orange, les deux Républi-ques bors du début du siècle, il abandonnait de temps à autre eon poete pour, d'un gelop rapide, aller comiger l'alignement dee fantessine qui piétineient derrière. Ils étaient quelques cen-teines. Veneient d'abard les membres dee cectiona apécielea », dens leure uniformes

Les ecommandos de choca. tenues beiges et bérets rouges suiveient. Pule une ellque asthmatique précédalt un déta-chement férnina. Tous, ou presque, étaient armés, pistolet ou revolver au côté.

#### Indifférence

Les (Jeunesses afrikaners) et les familles suivaient sur les pla-teaux d'une tremaine de camionnettes. Le défilé, gros d'un millier de militants et de sympathisants, traverseit Veree-niging, escorté par des forces de indifférence presqua générale. « C'sat une perte de lempa », finieeeit per lächer Abel, un mécano noir, flottant dans son bleu de travait maculé de carnbouis. Près de lui, un vieux poir édenté marquait le tempo de la fanfare en tapant sur un parcmètre, tandis qu'un eutre, antre deux âges, se moquait ouverte-ment des slogans lancés depuis les camionnettes.

Le centra-ville n'éteit pae déserté de sa population noire, contrairement à ce qu'avaient pu penser les organisateurs la veille. La démonstration de force de l'AWB n'evait finelamant paa attiré grand monde. Seules les familles des soldate d'Eugène Terreblanche étaient la pour la

FREDERIC FRITSCHER

ALGÉRIE: les craintes du FLN face au processus démocratique

## Le rejet de la réforme électorale ouvre une période d'incertitude politique

Malgré un mois de négociations avec la commission iuridique de l'Assemblée populeire nationale (APN) et trois tentatives de peasege eu vote, M. Sid Ahmed Ghozali; le premier ministre, n'a pas réussi à convaincre les députés, quasiment tous membres du FLN, l'encien parti unique, d'adopter ses projets de réforme de la loi électorale. Dimanche 13 octobre, une très nette majorité s'eat prononcée contre les textes gouvernementaux, rendant hypothétique, du moins è court terme, l'orgenisation d'électiona législativea, sans cesse promises et régulièrement repoussées. Le sort politique de M. Ghozali, qui avait promis des

ALGER

élections « propres, avant la fin

de l'année», devient ainsi Incer-

de notre correspondant Rien n'y e fait; ni la volée de bois vert distribuée par la presse locale, quasi unanime, après le report du vote de la semaine decnière, ni la manifestatioo du Front des forces socialistes (FFS), conduite par M. Hocine Alt-Ahmed, son secrétaire général, venn protester, avant l'ouverture des débats, contre les etentatives de l'actuelle Assemblée de bloquer la transition démocratique», ni même un discours tout miel prononcé en débot de séance par M. Ghozali, dans le but évident de séduire les députés encore hésitants. Peine per-doe : les parlementaires oot rejeté

l'essentiel du texte gouvernem Dimanche, à l'heure du déjeuner la directioo do FFS, entourée de quelques dizaines de militants, avait organisé no « sit-in », deux heures duraot, devant les fenêtres de l'APN. «Institution illégi-time et rétrograde», tonnait M. Ait-Ahmed co ne demandaot qu'une scule chose: une loi électorale, au plus tôt, pour aller aux urnes et dis-poser enfin d'une Assemblée respon-sable devant les électeurs.

A l'ouvertore de le séaoce, pour tenter de rallier les députés à ses vues. Animée «d'un sens élevé des responsabilités et d'une ferme volonté d'auver, en commun, à la sauvegarde de la nation», dans une «ambiance fraternelle de concertation et d'émulation», P «honorable assemblée, éteit priée par le premier ministre d'accepter ses «excuses les plus sincères» s'il avait pu, par ses déclarations antérieures, laisser donter de l'estime qu'il lui portait. Mieux, l'Assemblée qui, sans doute, o'en attendait pas tant, s'entendait décerner un brevet «d'institution nationale d'ovont-gorde, creuset du dialogue démocratique, otelier de parachève-ment de l'Etat algérien et lieu de pré-paration de la démocratie».

paration de la démocratien.

La suite alkait pourtant montrer que les députés ne s'en laissent pas conter aussi facilement. Après plusieurs heures de débats houleur, ils refusaieot, par 151 voix sur 252 votants, le décoopage électoral en 377 circonscriptions proposé par le gouvernement, et se ralliaient à cehn de le commission inridique eo 430 circonscriptions. A une majorité encore plus forte (229 voix pour, 7 contre et 16 abstentions), ils autorissient le mari à voter pour son ou ses épouse(s) sur simple présentation ses épouse(s) sur simple présentation du livret de famille, et fotaient l'âge de l'éligibilité à vingt-huit ans, soit trois ans de plus que ne le proposait

Seule concession an texte du pre-mier ministre, les députés abaissaient le nombre de parrains dont les can-didats indépendants ont besoin pour couvoir se présenter. Il leur en faupouvoir se présenter. Il leur en dra désormais trois cents (au lieu de cinq cents dans le texte antécieur), dont quinze, tirés au hasard, pour-



Pour le gouvernement, ce vote est loin d'être un succès. La veille du scrutin, an vn des sondages, phisieurs ministres se laissaient aller à l'opti-

misme. «Ce sera juste, mais nous passerons », essurait l'un d'enx. C'était encore et toujours sous-estimer l'emprise du système bérité d'un passé pas très lointain. Réunicos, negociations, missions de bons offices et compromis n'oot pes réussi à décrisper des députés restés ligés dans leurs convictions, autant que dans la crainte de voir leurs mei-leures troupes disparaître par betaillons cotiers daos les prochaines joutes électorales. Les affrontements sur le nombre des circonscriptions et sur le vote des femmes ne s'expli-

La suite dépend maioteoant du président Chadli. M. Ghozali e laissé entendre qu'il demanderait au chef de l'Etat de soumettre l'amendement sur le vote féminin à la censure du Conseil constitutionnet. Une seconde lecture de la loi électorale, qui ne peut être décidée que par M. Chadli, serait aussi envisagée. Mais celui-ci acceptera-t-il le rôle que le premier

ministre aimerait lui voir jnuer? veille de ces votes, que le président prendrait la parole dans la semaine pour tout à la fois soutenir la politique du premier ministre et annoncer la date des élections législatives, pro-grammées pour le 26 décembre. Mais le dernier épisode risque de remettre tout en question.

Le président Chadli, qui manie le silence uvec une rare maîtrise, sorti-M. Ghozali vient de subir une cui-sante défaite? Prendra-t-il le risque de proposer à l'Assemblée, en seconde lecture, un texte qui, pour être adopté, aurait maintenant besoin d'une majorité des deux tiers? S'il s'y résond, il risque d'être désavoué et dissolution, avec toutes les consé-quences qu'elle aurait pour la stabilité du fragile système politique. S'il y renonce, il ne pourra vraisemblable-ment pas empêcher le premier ministre d'en tirer les conclusions.

Quelle que soit la solution retenue, l'avenir ne s'annonce pas radieux et les élections législatives prennent de

plus en plus un profil d'Arlésienne. L'Assemblée - et la démocratie parlementaire - en sort, aujourd'hui, un neu olus discréditée qu'hier, sous les yeux désabusés d'une population accablée par les difficultés de toutes cette démonstration pour douter de son droit à exprimer librement ses coovictions dans un isoloir. Belle occasion pour les islamistes de rénéter, avec plus de force que jamais, **GEORGES MARION** 

'n Rejet de la demande de mise en tiberté pravisoire des dirigeants islamistes. – Le tribunal militaire de Blida a rejeté, samedi 12 octo-bre, la demande de mise en liberté provisoire des huit principaux dirigeants du Front islamique du salut (FIS), parmi lesqueis MM. Abassi Madani et Ali Beohadj, qoi avaient été incarcérés le 30 juin. Au cours d'un grand rassemble-ment la semaine dernière, à Alger, les opuveeux responsebles du mouvement intégriste evaient réaf-firmé leur attachement à la ligne radicale. - (AFP.)

## Visite discrète de M. Pik Botha en Chine

**JOHANNESBURG** 

de notre correspondant

Le moode communiste o'effraie plus les Sud-Africains. Le ministre des affeires étreogères, M. Pik Botha an terme d'une série de visites officielles dans les pays du Pacifique, s'est rendu discrètement eo Chioc populeire, le semaine dernière, où il a été reçu par son homologue chinois, M. Cheo Quieng La presse dominicale sud-africeine estima qu'il s'egit-là d'une «percée remarquable sur lo scène internationale», qui permet d'évoquer de « possibles relations

Seloo le Sunday Star, M. Botha aurait eu des eotretiens « constructifs » à Pékin. Mais le chef de la diplomatie sud-africaine aurait pris soin de tenir informées les autorités de Taiwan de sa visite, expli-que le journal. Car les liens entre Talpeb et Prétoria soot étroits. notamment eu plan économique. Taiwan est le sixième partenaire commercial de l'Afrique du Sud et sident Frederik De Klerk le mois

#### **CORRESPONDANCE**

## La vente de la propriété de M. M'Zali

ancien premier ministre de Tunisie

Après la porution, dons le Mnode daté 29-30 septembre, d'une mise au point du gouvernement tunisien sur la mise en vente de la propriété de M. Mohamed M'Zali, ancien premier ministre, ce dernier, usont de son droit de circum premier par la letréponse, nous o fait parvenir la let-tre suivonte, nvec loquelle nous considérons que lo controverse

Je considère comme dérisoires les affirmations relatives à une propriété de 3 hectares que j'ai acquise, il y a vingt-six années, alors que je n'étais pas membre du gouvernement et que j'occupais les fonctions de directeur de la radiotélévisino sens eocun moyen d'exercer une quelconque pression sur quiconque. S'agissant de l'affir-mation de l'ambassade de Tunisie an sujet des anciens mioistres exi-lés qui ont ajouté foi à la parole du général Ben Ali, qui sont ren-trés pour régulariser leur situation, qui ont été condamnés à plusieurs années de prison avec sursis, et qui d'eprès l'ambassade oe s'en trouvent que très bien, je dirai simplement que nous n'avons pas la même conception de l'honneur. Deux points me paraissent par

l) Je réaffirme que mon procès a été inconstitutionnel, car je deveis être jugé per la Haute Cour. En effet, l'article 68 de la Constitution et la loi numéro 7010 du le avril 1970 stipulent en ses

Article premier : la Haute Cour it compétente à l'égard du crime

de haute trahison par un membre du gouvernement. - Article 2 . Constitue le crime de haute trahison de la part d'un membre du gouvernement ... - Alinéa 4: tout acte accompli dans l'exercice de ses fonctions et qualifié crime et délit au mament où il a été accompli et qui porte etteinte au prestige de l'Etal... Or il résulte des énonciations de l'errêt me condamnant que tel est précisé ment le cas, puisqu'il y est dit attendu que les actes commis par l'accusé ont porté préjudice maté-riel et moral au premier ministère et à l'Etat tunisien... Le second étant constitué por l'otteinte ou prestige de l'Etat et du fait de l'un de ses plus houts dignitaires... » Ainsi, à l'évidence, je ne pouvais être jugé que par la Haute Cour de justice.

2) Tous les avocats tunisiens et français consultés par mes soins affirment que la condamnation par cootumace est provisoire et ne peut être exécutée nlors que la maison dant il s'sgit ast sous séquestre depuis le 20 avril 1987.

En conclusion, j'affirme que la vente aux enchères publiques pré-vue le 30 octobre 199 t est illégale. Elle a été décidée cinq années III eprès le verdict du 20 avril 1987 pour assouvir une haine politique indigne du pouvoir puisque mes enfants devrnnt les premiers en pâtir. Le régime de Ben Ali a-t-il réinventé le crime de « descen-





Moments d'exception où l'on retient son souffle, où les patineurs s'élancent vers a consécration. Hommage à l'art des athlètes,

cadeau original et prostigieux, les Monnaies Officielles des XVI<sup>ee</sup> Jeux Olympiques d'Hiver sont frappées par la Monnaie de Parie en or 22 carats et en argent maesif. A partir de 250 francs.

**EN VENTE AU** CRÉDIT LYONNAIS. A LA POSTE, **OU PAR MINITEL 3615 MONNAIE** 



RENSEIGNEMENTS ET COMMANDE AU (1) 47 00 00 00

propos des pays de l'Est européen,

standards THE TOTAL S

Le Monde des Juristes Le Monde de la Fonction Commerciale

# M. Mauroy veut aboutir dès cet automne à l'adoption d'une réforme du mode de scrutin pour les élections législatives

Le comité directeur du Parti socialiste, réuni samedi 12 octo bre à le Cité des sciences da La Villette, à Peria, e edopté le texte du «projet» soumis à le discussion des militants en vue du congrès extraordinaire qui se réunira, du 13 au 15 décembre prochein, à l'erche de le Défense. La convention netionale, qui s'est ouverte ensuite et terminée dimenche, a adopté les listes de candidatures aux élections rágioneles de mers prochain dans soixante-et-onze départements. M. Pierre Meuroy s'astime mendaté pour aboutir à l'examen par l'Assemblée nationale, dès cet automne, d'une réforme du scrutin pour les élections législatives.

Les socialistes avaient décidé de ne pas attirer l'attention. Il fallait ctre un visiteur perspicace de la Cité des sciences, ce week-end, pour s'apercevoir que l'anonyme «convention nationale» annoncée au sous-sol réunissait les dirigeants du parti au pouvoir et nombre de ministres. Cette discrétion dans les ministres, Cette discretion dans les formes allait de pair nvec une égale retenue politique. Il était convenu qu'on n'entendrait pas de jérémiades sur la politique écono-mique de M. Pierre Bérégovoy ni de sous-entendus assassins sur les faux-pas de Mm Edith Cresson. Personne, ou presque, ne valicine-rait sur le « dépassement » du PS, ni sur les contours du «parti du question, ou si peu, d'une éventuelle réforme du mode de scrutin. En somme, les socialistes n'étaient réunis que pour une belle et bonne convention pré-électorale, avec discussion sur les listes de candidats pour les élections régionales de mars prochain, choix des chefs de file, dosages, «parachutages», marchandages et maquignonnages, la palabre s'achcvant, comme de tradition, à l'aube.

Au risque de n'éveiller qu'un intérêt réduit dans la salle, les considérations sur la stratégie, les alliances, l'éventuelle réforme du mode de scrutin ont été reléguées dans les conversations de couloirs, elles-mêmes languissantes faute de trouver à s'alimenter dans les propos de tribune. Quant au « projet » du parti, dont les militants sont invités à discuter jusqu'au congrès extraordinaire de décembre et qui devait être adopté, au préalable par le comité directeur, il a été approuve par la majorité et « pris en consideration a par une mino-rité. Le scénario était écrit d'avance, les trois courants domi-nants - tabiusien, jospiniste et rocardien -, de même que les poperenistes, ayant avalisé la version remanice du texte rédigé par M. Michel Charzat, landis que M. Jean-Pierre Chevencment, d'une part, la Gauche socialiste, d'autre part, dépossient chacun un amendement présente comme un contre-projet a

#### La proportionnelle intégrale est exclue

L'examen de ce l'exte, dont la rédaction a été encore affinée par les quatre commissions du comité firecteur, a été invoqué pour refuser toute digression vers d'autres sujets. « Construisons nos alliances a partir de notre projet», a dit M. Charzat, qui a invité les socialistes à « éviter de poser prémoturé ment les problèmes strategiques » et à refuser « les débats de teurs sur la configuration d'un « purti du munvement », dont le seul cunent serait l'ontilepénisme». « Le rèct cuieu de ce comité direc teur, c'est le projet », a insiste M. Bernard Roman, membre du scerétariat national, proche de M. Mauroy. M. Henri Emannuclli, jospiniste, président de la commission des l'inances de l'Assemblée nationale, a cié plus précis en expliquant: "I.a reflexion sar les modes de serutin doit être une conséauence de nos chuix stratégiques. Elle doit s'inserire dans un viteine d'Olhances autour du pro-

Au Parti socialiste, ne pas parler d'un sujet n'interdit pas d'en dire quelque chose. En parler, c'est en c'est informer l'auditoire - à cha-cun d'en faire son profit -, sans lui demander son avis. M. Mauroy a donne l'exemple devant la convention réunissant les délégués des fédérations qui, samedi soir, a pris la sune du comité directeur, en déclarant d'abord : « Je ne crois pas que nous ayons à débaure longuennent, ici, du mode de scrutin 
oux législatives. Ce n'est ni le 
journi l'heure. » Puis : « Le Parti 
socialiste reste utraché à une forme 
de scrutin inajoritaire [...], ce qui 
exclut lo représentation proportionnelle intégrale. Il est vrai, cependant, que nous avons à tenir 
compte de l'évolution du paysage 
politique. »

Observant que « l'étiage du Parti socialiste n'est plus tout à fait ce qu'il était » et que « des forces poli-tiques nouvelles émergent, auxquelles le mode de scruin actuel ne permet pas de représentation notionole », le premier secrétaire a continué: « Nous ne pouvons pas ovoir de dialogue nvec [les écologistes] si nous nions, par principe, leur representation. Si vous voulez le rassemblement ovec eux, le moment venu, il faudra en crèer les conditions. « M. Mauroy a souligné que le texte adopté sur sa proposi-tion, le 2 actobre, par le bureau exécutif (avec cinq refus de vote sur huit rocardiens presents) « ouvre une perspective limitée, dure une perspective timitee, une part à lo représentation propor-tionnelle, l'essentiel du mode de scrutin restant fondé sur le scrutin majocitaire de circonscription».

#### «Un système qui rassemble»

«Les choses ont été dites avec suffisamment de clarté [...] pour interdire toute forme de faux débat, a ajouté le maire de Lille. Certoins feignent d'y voir une pré-pagation prochabolique vers autre ie vers a chose. A ceux-là, je veux répondre avec la plus extrême clorié : en res-ponsabilité, le Parti socialiste o pris une décision, celle d'ouvrir le débat sur une question limitée, mois pas ou delà. Les auteurs de politique-fiction seront décus. » M. Mauroy a précisé qu' « il opportiendro ou 11'Assemblée nationale pour ce

de lo constitutionnolité et des modalités « du système mixte pro-posé et que le PS « pour sn part, propre position ».

citement en cause le président de la République, opposé à la réforme voule par le PS et proposée par M. Michel Rocard lorsqu'il

Sans débattre, puisqu'il est d'ac-cord avec le premier secrétaire, législatives, « il nous fout un sys-M. Gérard Lindeperg, rocardien, leme qui rassemble, et non un sysmembre du secrétariat national, a tème qui rassemote, et non un sys-consacré les deux tiers de son déclaré M. Lindeperg, ajoutant; intervention aux modes de scrutin, « Mais la crise de la représentation



pour s'affirmer, d'abord, « convalucu qu'il était possible d'obtenir une mojorité à l'Assemblée en proposant des listes sur une base regionale et un système à deux tours inspiré des municipales » pour les élections régio-nales. M. Mauroy avait exprime, pour sa part, le regret qu'à la décentralisation, «grande réforme qui est un acquis de la gauche», les socialistes n'aient pas été « copobles d'opporter un complément par un mode de scrutin odopté ». En déclarant qu'une majorité pouvait être trouvée à

politique tient, aussi, au fait au une proportion importante d'électeurs ne se sent pas représentée à l'Assemblée nationale. La démocratie pourrait être en péril si l'occupation de la rue par les uns, ou des gares TGV par les autres, demeu-rait le seul moyen d'expression de dépassé le seuil de la marginalité.» Cependant, pour le coordonnateur du conrant rocardien, « s'il est nécessaire, à travers une liste natio-nale étue à la proportionnelle, de donner de l'oxygène aux écologistes."

faire, M. Lindeperg mettait impli-citement en cause le président de la République, opposé à la nol», le maintien du système actuel serait préférable à « une pro-portionelle intégrale qui, a-t-il dit, nous entraînerait dans des chemins où nous ne voulons pas aller et qui du Parti socialisie ».

Hormis MM. Mauroy et Linde-perg, seul M. André Billardon, fabrusien, numéro deux du PS, a évoque devant la convention la question du mode de scrutin, en une brève et désapprobatrice allu-sion. Examinant le cas de figure de la «dilution du PS dans une sorte de fédération de gauche», il a déclaré: «L'éclatement des centres de pouvoir, lo nécessité de rassem-bler pour faire obstacle à l'extrême droite, la réflexion sur d'éventuelles modifications du mode de scrutin pour les législotives accreditent cette hypothèse. » Selon lui, elle va davantage dans le sens de la « décomposition » que de la « recomposition ». C'est tont. Quant aux jospinistes, excepté la remarque de M. Emmanuelli au comité directeur sur le calendrier, ils sont restés silencieux. M. Jean

Poperen, enfin, n'a pas abordé le

Fabius, comme M. Claude Barto-lone, membre du secrétariat natiodiens d'une dérive vers la proportionnelle intégrale, mais ils ne veulent pas s'opposer ouverte-ment ao projet de M. Mauroy, qui semble convenir à M. François. Mitterrand. Le président de l'Assemblée nationale estime que, sous réserve qu'elle soit conforme à la réforme proposée peut être votée par une majorité de députés. Les jospinistes, soucieux de ne pasaller, une fois encore, contre le vœu du chef de l'Etat et de ménager le premier secrétaire, dont ils et à ceux qui refusent toute com-promission ovec le Front nation. Les rocardiens, ayant saisi l'occa-

sion de montrer leur force et que rien ne pouvait se faire contre eux, se contentent, à présent, de rester sur leurs gardes. Tout cela a permis à M. Mauroy de se prévaloir, dimanche matin, devant la presse, d'une « décision implicite de lo convention » l'autorisant à certifier de se démarches pour continuer ses démarches pour obtenir l'appui des Verts, qu'il du PCF en faveur d'une réforme qu'il souhaite voir examinée dès la présente session par l'Assemblée

#### Soutien au gouvernement

Il était interdit de « mestre ha charrue devant les beufs v. scion le sage précepte invoqué, à la suite de M. Mauroy, par tous : d'abord, la «cohésion»; en décembre, le projet; ensuite seulement, la stra-tégie et le mode de scrutin. Mais de ce dernier il a quand même cté un peu question, on vient de le voir. Pourquoi, dès lors, ne pas parler aussi de la stratégie? Le premier secrétaire e été laconique sur ce sujet, en récusant toute estructure qui impliquerait la dis-solution » du PS, en évoquant une solution » du PS, en évoquant une « fédération de progrès », un « mou-vement pour la réforme », en affir-mant que le large tassemblement nécessaire pour 1993 aura le PS pour « force » et «pivot », selon les termes de M. Mitterrand, « à qui l'on prête de bién noires pensées tout de même! ». Interpellé par les références répétées de M. Mauroy à une « structure ». M. Poocen. à une « structure ». M. Poperen, ministre des relations avec le Pardans une lettre adressée à M. Michel Delebarre (le Monde du 5 octobre), s'est autorisé un large exposé stratégique.

«Le parti d'Epinay s'était fait sur l'altiance à gauche, avec l'autre grand pàrti de la gauche, a expli-qué M. Poperen. Cette stratègle n'est plus. » Se demandant par quoi la remplacer, le maire de Meyzieu o écarté le a front anti-Le Pen», car « cette confusion entre la gauche et la droite parlementaire serait le plus sur moyen d'ouvrir un vaste espoce » à l'extrême droite, « Je ne peux ovoir que méliance vis-à-vis de formules telles mejance visa-us de jornales teles que « coolition » et « oltiance ». Pulsqu'il n'y a plus de répondant à gauche, olors ovec qui et dans quelles conditions? [...] L'avenir est sons doute, en ce poys, à lo motions, de deux grondes struc-tures: face au parti conservateur, le parti du mouvement, du progres, des réformes, peu importe le sigle » Pour M. Poperen, le PS doit nic », en offrant « une structure de rassemblement à toutes ces « dia-sporas », celle des communistes en rupture de plus en plus déclarée avec M. Marchais, celle des incertains du emilieu » de l'échiquier politique, qui refusent la dérive vers l'extrême droite à vocation fasciste, celle de tour en celle de la comment de la commen celle de tous ceux qui sont allés camper en attente dans l'écolo-

M. Julien Dray, l'un des anima-teurs de la Gauche socialiste, n'a pas dit autre chose, mais il a mis en garde le PS contre le risque qu'il prendrait en attendant le len-demain des élections régionales pour discuter de ses alliances, car il pourrait bien être alors en posi-tion plus faible qu'aujourd'bui. M. Dray s'est élevé contre le fait que le PS s'efface devant M. Bernard Tapie pour combattre M. Jean-Marie Le Pen dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors qu'il devralt, selon lui, s'allier avec le dépuré des Bouches-du-Rhône, mais être luimême en première ligne face au président du Front national dans les Alpes-Maritimes. Le député de l'Essonne a surpris davantage en disent tout le bien qu'il avait pensé du discours de M= Edith Cresson à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi sur le travail clandestin (le Monde du II octobre).

Il a rejoint ainsi, les orateurs qui, au comité directeur comme à la convention, ont appelé à souten'est pas venu à La Villette.

MM. Mauroy, Billardon, Poperen
ont été les principaux responsables
qui ont ainsi exprimé la nécessaire
solidarité du parti avec M= Cresson et le gouvernement, la résolu-tion adoptée à la fin de la convention l'affirme : mais le Parti socialiste s'était fait si discret pendant ces deux jours que, pour un pen, on ne l'aurait pas remarqué.

La constitution des listes pour les élections régionales

## La loi de l'offre et de la demande

«Cette convention, c'est le Stock Exchange », confiait un expert parisien en bourse électorale, à l'heure des ultimes négociations pour la constitution des listes socialistes aux elections régionales. « En un instant, certaines valeurs montent, d'nutres s'effondrent. La strotègie est très complexe : il faut tenir compte, à la fois, des individus, des encore l'agitation inquiète qui régnant dans les couloirs du Centre de conférences du parc de la Vil-lette, à Paris, samedi 12 octobre.

Sculs les chefs de file des princi-paux courants, MM. Pierre Mau-roy, Lionel Jospin et Laurent Fabius affichaient la force tranquille des détenteurs de gros portefeuilles d'actions, souriant aux cameras ou devisant dans les coursives, landis que leurs commandi-taires altitrés se chargaient des premières négociations. M. Michel Rocard prenait, quant à lui, le parti de la discrétion, en ne faisant qu'une brève apparition d'une vingtaine de minutes, samedi en

Mais l'angoisse de la banqueroute était visible chez les petits porteurs, menacis par les accords conclus entre les grands groupes. Les amis de M. Jean-Pierre Chevenement, affaiblis par la scission intervenue au sein de leur propre famille au lendemain de la guerre du Golfe, se montraient particuliérement susceptibles, refusant même à leurs anciens associés, désormais regroupés au sein d'Espace socialiste, le droit d'entrer sur le marché. Les adhérents de la Nouvelle gauche socialiste, née de la fusion du courant de MM. Julien Dray et Jean-Luc Mélenchon et de celui de Me Marie-Noelle Lienemann s'appretaient, pour leur part, à découvrir à leurs dépens les dares lois du capitalisme sauvage. Quant aux féministes, elles ne désespéraient pas de sauver leur mise. grâce au régime protectionniste des quotas, censé imposer aux acheleurs quelques actions féminines dans leurs portefeuilles.

Vers deux heures et démie du

socialiste, les membres de la commission électorale - dont les chefs de file des courants - s'accordent sur un point : le temps est venu de passer aux choses sérieuses. Le vrai boursicotage peut commencer et il va durer jusqu'au lever du jour. Région par région, on examine soi-gneusement l'offre et la demande, achetant du ministre, vendant du premier fédéral, échangeant un jospiniste contre un rocardien, négociant une femme contre un secré-taire d'Etat. Aux règles traditionnelles du respect de l'équi-libre entre les courants, s'en ajouliables avec les premières : assurer la présence de ministres ou de per-sonnalités connues à la tête des listes départementales dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, convoitée par M. Jean-Marie Le Pen, et dans celles de la région parisienne, conformément au vœu Les rocardiens veulent bien sou-

tenir le cours du très fabinsien ministre du logement M. Marcel Debarge, candidat à la tête de liste en Seine-Saint-Denis et concurrent de M= Véronique Neiertz (motion Mermaz, Mauroy-Jospin), secrétaire d'Etat aux droits de la femme, en échange de l'abandon de la spécu lation sur Me Elisabeth Guigou ministre des affaires européennes dans le Vaucluse. Les jospinistes sont prêts à céder une valeur pré-cieuse de leur portefeuille familial en Charense – M. Jérôme Lambert, député et petit-neveu du président de la République - au profit d'une candidate rocardienne, Mª Sylvie François, secretsire nationale adjointe du PS, moyennant une attitude compréhensive des amis de l'ancien premier ministre, à l'égard du premier secrétaire fédéral (jospiniste) de Scine-et-Marne, M. Yannick Bodin.

M. Chevenement est d'accord pour que M. Joxe conduise la liste à Paris, mais demande, en échange, la hausse de la cote de M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat aux transports. M= Yvette Roudy se bat pour maintenir le cours des actions féminines, mais les jospinistes remarquent qu'elle a une fâcheuse tendance à brader celles qui ne sont pas, en plus, estampillées attendre : «Tu en fais trop et tu-

André (rocardienne) dans le Puyde-Dome, ou Marie-Arlette Carlotti (chevènementiste dissidente) dans les Bouches-du-Rhône. Quant aux obligations France unie de M. Jean-Pierre Soisson, chacun sait qu'il devra en acheter, mais personne ne se presse encore sur le

Dimanche, en fin de matinée, commission des résolutions. soixante et onze des quarre-vingt-seize listes électorales étaient arrêtées. Parmi les points sensibles qui n'ont pas pu faire l'objet d'un accord et qui devront être tranchés par le bureau executif du PS d'ici mercredi, figureat notamment le Vaucluse, où la fédération à majo-rité rocardienne refuse le parachn-tage de M<sup>oss</sup> Guigou, la Côte-d'Or, où M. Roland Carraz (Socialisme et République) a été éliminé de la tête de lisse, et la Dordogne où affrontent uoe fois de plus M. Bernard Bioulac, fabiusien, et M. Micbel Suebod, chevenementiste.

#### Scènes de chasse à La Villette

Chaque courant fait ses comptes. Les cours de celui de M. Jean-Pierre Chevenement se sont effondrés au-dela de ses craintes. Déjà comble de la provocation, l'ancien ministre de la défense avait dû, dans la nuit, forcer l'entrée de la commission des résolutions que la refusaient les membres du service d'ordre, strictement respectueux des consignes. « C'est incroyable, même au PC, on laisse entrer Fiterman!», tonne M. Chevenement.

Dans l'amphithédire du centre de conférences, M. Roland Carraz accuse : r Pour ce qui nous concerne, cette convention nationale se résume ainsl : Scènes de chasse à la Villette ». Denonçant une «volonté systèmatique d'éliminotion o du courant auquel il appartient, le député de la Côte-d'Or interpelle les dirigeants du PS : «Esi-d scandaleux dans ce parti de penser qu'une autre politique est possible: »

La réponse du premier secrétaire,

nant, il faut en tirer les conséquences. » Evoquant les critiques exprimées par M. Carraz à l'encontre du premier ministre et du président de la République, M. Mauroy ajoute, sous les applaudissements de la salle: « Il est des limites qu'on ne saurait dépasser, au risque d'assurer l'avantage à l'adversaire, »

Autre vietime des opérations boursières de la nuit. M. Jean-Luc Mélenchon prend la parole an nom de la Gauche socialiste. Refusant l'élimination des représentants de son courant dans les départements. de la Vendée, du Jura et de l'Essonne, M. Mélenchon lance grave-ment : « Nous ovons le droit. comme les outres, d'être à la peine, mais aussi parjols à l'honneur.»

Le député des Côtes-d'Armor, M. Yves Dollo, monte à son tour à la tribune. Moins virulent que ses prédécesseurs, il entend seulement protester contre l'élimination de la protester contre l'elimination de la nouvelle liste électorale, peu opportune à son goût, de l'unique représentant socialiste des agriculteurs au Conseil régional. M= Lienemann choisic, elle, de s'épancher dans les couloirs: «Le résultan de conseil régional de la couloirs d'elle régional de la conseil de la couloirs d'elle régional de la nouvelle ces négociations, c'est que ceux qui ont quitté le parti pour rejoindre les écologistes, seront élus conseillers régionaux. Alors que ceux qui ont fait l'effort de rester au PS, on les

il revient au responsable des élections, M. Jean-Claude Petitoemange, de clore ce débat. Après avoir désigné à la vindicte popu-laire les quelques fédérations – l'Isère, le Calvados, l'Aisne, l'Ille-et-Vilaine, la Marne, le Pas-de-Ca-lais et le Bas-Rhim – qui n'ont pas rempli leurs obligations de quotas féminins, il observe, le plus sérieusement du monde, que les négocia-tions ont été menées sereinement, dans un climat de « bonnes relations humaines ». La messe est dite et la liste n'a plus qu'à être soumise au vote : à ooe écrasante majorité, en dépit de l'opposition des amis de M. Chevenement et de certains membres de la Gauche faliste, elle est adoptée. Reste une seule incertitude, électorale, celle-ci : le Parti socialiste, quelle

PASCALE ROBERT-DIARD

PATRICK JARREAU

#### nationale du Parti socialiste

#### M. Lalonde: «Il faut de la proportionnelle»

de la lance de la Le ministre de l'environnement, M. Brice Lalonde, qoi était, dimanche 13 octobre, l'invité de l'Heure de vérité, à Antenne 2, a notamment déclaré, à propos de ses relatioos avec les Verts : "L'union des écologistes, c'est ce qu'il y o de plus important. [...] Nous pouvons nous mettre d'accord pour unir nos forces, pour qu'il y ait une réforme du mouvement. pour que celui-ci acquière plus de poids.» interrogé sur l'éventualité d'une réforme des modes de scru-tin, il a répondu : «Il faut de la proportionnelle. Mais c'est vrai aussi qu'il four des majorités. Aucun mode de scrutin n'est parfait. Je suis favorable à lo proportion-nelle parce que c'est le seul système qui nous permette, à moi et à mes amis, d'exercer des responsabilités.»

#### M. Kiejman: un mode de scrutin qui « ferait la part belle au Front national »

M. Georges Kiejman, ministre délégué chargé de la communication, qui était, dimanche 13 octobre. l'invité du « Graod Jury RTL-le Monde », a notamment déclaré: «A titre tout à fait personnel, je ne souhaite pas trop que l'on en vienne ò des élections à la proportionnelle. Il y o un inconvénient qui est classique, c'est que celu donne des unajorités instables. Mais il y a un autre inconvénient Mais il y a un autre inconvênieni qui me préoccupe plus que tout qui me préoccupe plus que tout autre, c'est que ce système ferait la part belle au Front national. Or, aujourd'hui, le devoir de tous les démocrates – et il y en a à gauche comme à droite – est de prendre ou sérieux le danger du Front national. Quond le loup entre dons lo bergerie, on peut toujours espèrer - et c'est ce qui s'est passé en 1986 -qu'il prenne des attitudes de mouion. Mais si tout à coup il n'oubliait pas sex instincts, où irionsnous, nous autres démocrates?»

le journal mensuel de documentation politique

#### après-demain

Fondé par la Ligue des droits de l'homme

non vendu dans les klosques

offre un dossier complet sur :

#### LE SPORT ET L'ARGENT

à APRÈS-DEMAIN, 27, rus Jean-Dolent 75014 Paris, en spécifient le dossie nde ou 150 F pour l'abonne à l'envoi gratuit de ce numéro



SUCCÈS CONFIRMÉS 45 85 59 35 - 42 24 10 72

## Une « fédération de progrès »

Pour appûter ces alliés potentiels et les rassembler dans « une fédéra-tion de progrès» ou « un mouve-ment pour lo réforme », à un moment où, comme l'a noté le premier secrétaire du PS avec un premier secrétaire du PS avec un art consommé de la litote, «l'oi-traction des socialistes n'est pas tout à fait une donnée sponuanée », M. Mauroy leur offre deux cadeaux de bienvenue: le «projet socialiste» élaboré par M. Michel Charzat et adopté par le comité directeur avant de l'être en décembre par un congrès extraordinaire; et une réforme du mode de scrutin. Le praiet prend acte de la tin. Le projet prend acte de la mue idéologique» accomplie par les socialistes depuis dix ans et tente de répondre aux préoccupa-tions de ceux qui, hors du PS, sont prêts à faire un bout de chomin avec lui.

Quant à la réforme du mode de scrutin, elle est censée les séduire encore plus surement en leur assurant une représentation parlemen-taire et en donnant ainsi la possibilité, seloo la formule de M. Brice Lalonde, « d'exercer des responsabilités ».

#### Les valeurs républicaines

Au-delà des communistes critiques et des écologistes, la gauche est-elle en mesure d'attirer à elle les centristes? La réponse du CDS, qui vient de réunir son congrès,

est clairement négative. Les trois est chairement negative. Les trois membres de la «trolka» mise en place à Angouléme, MM. Pierre Méhaignerie, Dominique Baudis et Bernard Bosson, o'entendent pas venir en aide à un PS en perdition. Les socialistes ne veulent pas non plus d'uoe telle alliance. Ils ne l'accepteraient que s'ils étaient assurés de rester les maîtres du jeu. M. Mauroy l'a redit : le PS duit demenrer « le pivot » d'un évectuel rassemblement et eeox qui atribuent à M. Mitterrand des idées contraires lui prêtent « de bien noires pensées». Alors, beau-coup de bruit pour rien?

Cela n'est pas si sûr. Sans met-tre en doote la sincérité de M. Mauroy, on ne peut pas exclure que le PS soit conduit à envisager, avec l'aval du chef de l'Etat, de n'être pas « le pivot » d'une oouvelle majorité. Ou du moins de partager ce rôle avec d'autres. e Nous n'avons pas à nous précipiter dans je ne sais quel ras-semblement contre le Front natio-nal, inefficace tout autant que dan-gereux por son imprécision », a affirmé le premier secrétaire du PS. Cette formule a pourtant des adoptes, à commeocer par M. Ber-nard Tapie, qui s'eo est fait l'un des chantres. Le fossé qui ne cesse de s'étargir à droite entre œux qui s'opposent fermement and Front national et ceux qui le jugent fré-quentable lui donne une crédibilité

D'on côté, M. Giscard d'Estaiog, relayé bruyamment par

## Deux élections cantonales partielles

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : canton de Lassenbe (1° tour).

canton de Lasseube (1" tour).

Inscr., 2 235; vot., 1 658; abst., 25,81 %; suffr. expr., 1 617.

MM. Michel Maumus, div., 726 voix (43,68 %); Georges Combes, div. g., m. de Lasseube, 413 (25,54 %); René Bourdet-Pées, div. d., adj. au m. de Lasseube, 260 (15,64 %); Francis Lorry, div. d., m. de Lasseubetat, 105 (9,02 %); Roger Campays, FN, 60 (3,61 %); Michel Bertranioe, PC, 53 (3,18 %). Il vo ballotiage. (3,18 %). Il y o ballotiage.

Decède cel été, Reaé Camy, classa divers gauche, éta depris, viagt ans, siégeait anv cétés des socialistes au coascil général sans en avoir l'étiquette. Le docteur Michel Maumas, centriste sans étiquette, qui ve réctaine de sa pensée et de von action, a recreilli, pour sa première espérience électurale, une grande partie de son électorat.

René Camy mait été réchs au premier tour des cautouales de mars 1983, par 1 722 voix (66,23 %), coatre 530 (28,72 %) à M. Jean Delair, RPR, 49 (2,65 %) à M. Simon Salle, PC, et 44 (2,38 %) à M. Roger Campays, alors classé div. d. fl y avait en 1 845 suffrages exprimés et 1 879 votants (soit 15,43 % d'absteurion) sur 2 222 inscrits, that ITELS A VOLE : canton de HAUTE-SAVOIE : cantoo de

Inscr., 3 315; vot., 1 817; abst.,

45,18 %; suffr. expr., 1 760. MM. Christiao Mooteil, div. d., sout. UDF, m. de Seyssel, 816 voix. (46,36 %); André Tissot, div. g., sout. Génération Ecologie, cons. mun. de Clermoot, 736 (41,81 %); Mes Joëlle Regairaz, FN, 146 (8,29 %); Maurice Jullien-Binard, PC, 62 (3,52 %). Il y o ballottage.

Le second lour verra un deci entre le maire du chef-lleu de canton, M. Chris-lian Monteil, qui bénéficie du soutien de 13175.

M. Montell perd pris de deux ceats vaix et 16,84 points par rapport au score réalisé par son prédécesseur divers draite, en 1988. Son adversaire divers ganche fait mieux que le tolal des unifrages qui a'étaient portés II y a trois aus sur le candidat du PS et sur cebu des Verts: + 781 voix et + 13,14 points de pourcentage. Le Front national double ses roix tandis que le PC reste stable.

Décédé le 9 autt dernier André Abre.

tandis que le PC reste stable.

Décédé le 9 août dernier, André Abry, div. d., avait été rééla na premier tour da vaptembra 1988, par t 003 vaix (63,20 %) coatre 384 (24,19 %) à MP France Valliet, PS, 73 (4,57 %) à bir Joëlle Regairat, FN, 7t (4,47 %) à Al, Joseph Grillet, Verts, et 56 (3,52 %) à Maurice Jullies-Binard, PC, 11 y avait en 1 587 suffrages exprimés et t 612 votants (soit 50,74 % d'abstention) sur 3 273 lascrits.

M. Poniatowski samedi, continue de penser qu'il peut adopter avec succès à l'égard du Front national l'attitude qui fut celle de M. Mitterrand à l'égard du PC; de l'au-tre, les centristes veulent être, selon l'expression de M. Barrot, « le vaccin anti-Le Pen » de l'oppo-

M. Barre tire les conclusions de ce divorce en invitant, une fois de plus, ceux qui se reennnaissent dans les « valeurs républicaines » à travailler ensemble. Son discours a sans doute plus de chances d'être entendu aujourd'hui qu'hier. Déjà, sur le terrain, des liens se nonent qui o'ont pas encore trouve leur traductino au plan national. Le renouvellemeot - partiel - de l'équipe dirigeante du CDS peut contribuer à modifier la donne. Le résultat des élections régionales de 1992 sera, à cet égard, un test important.

Reste à savoir si ces grandes manœuvres suffimnt à enrayer le mécootentement des Français. On peut en douter, mais au moins un premier pas sera-t-il franchi si la «recomposition» appelée par les uns et par les autres permet à la emajorité politique », pour repren-dre une vieille expression de M. Mitterrand, de mieux refléter la « majorité sociologique »

THOMAS FERENCZI

On y prend goût

foulards, adieu bijoux. un bikini, et c'est tout!

lagon salé

surtout, ne pas déranger!

ANTILLES 2600F COCO SECTÈ de quoi rêver toute la journée...

VOL ALLER RETOUR. DEPART DE PARIS PRIX A CERTAINES DATES TAPEZ 36 15 NF. TELEPHONEZ AU (1) 42 73 10 64

Marche nationale pour l'éducation

> Le 12 octobre. des milliers de profs ont marché à Paris pour défendre leur métier. Pour des millions de jeunes, la

vie c'est maintenant. Les diplômes, ils en ont besoin et de plus

> en plus. Mais, pour que ça marche mieux dans les collèges, les lycées et les universités.

> > des profs qualifiés et mieux rémunérés.



L'éducation, c'est sérieux. Ça mérite son prix.

Cette marche était organisée par le Snes, le Snep, le SneSup, le Snetap, le Sncs.

SNES





par le groupe des Sept, consacré précisement à la préparation de la session dominicale de ce comité. A

marché international des capitaux et qui bénéficient de certains rapa-

ut Monde NITIATLYES

Le Monde des Juristes Le Monde de la Fonction Commerciale

propos des pays de l'Est européen,

PAUL FABRA

## Le CDS veut être «le vaccin anti-Le Pen de l'opposition»

Pour les grands principes, les congrès centristea ee suivent et se reseemblent. Laesée d'être constamment euspectés d'être les mous de la vie politique française, les centristae ont trouve à l'ieaue de leur 8 congrès d'Angoulême la formule qui, pensent ils, fera choc et résume le mieux leurs résolutions. Ils veulent incarner eun centre cerré ». Ce mot était celui d'un militant, Dans eon diecoure de clôture de dimenche. Pierre Méheignerie se l'eet très volontiers eppro-

#### ANGOULÉME

de notre envoyé spécial

Le centrisme carré, comme l'ont clamé après Pierre Mébaigoerie tous les dirigeants du mouvement, ce scrait un centre n'ayant pas neur de son ombre, sùr de la force et de la pertineoce des veleurs démocrates chrétieones et repous-sant à tout jamais la pernicleuse idée d'être la force d'appoiot de quicooque. Tous les discours entendus durant ces trois jours de congrès auront été de ce point de vue parfaits, sans fausse oote sur la partition de la morale politique. Ce congrès a réaffirme de la façoo la plus nette le devoir des cen-tristes de n'accepter jamais la plus petite concession ou la moindre dérive vis-à-vis du Front National.

Des vendredi, avec un retard il est vrai de presque trois semaioes. tous les priocipaux responsables CDS, à l'exception notable de qu'à quand? - par ses obligations de délégué général de l'UDF - ont condamné les écrits de M. Valéry Giscard d'Estaing sur l'immigra-tioo. M. Baudis a parlé de • mot malheureux •. M. Bernard Bosson a regretté le mutisme centriste jus-qu'à ce jour. «Je ne suis pas de ceux qui se contenteront dons l'UDF d'un CDS otone v, a-t-il precise, ajoutant : « Lorsque le CDS est absent, l'UDF oublie sa mission de formation centrale, ses voleurs, pour ne devenir qu'une voriante de

M. Bernard Stasi a le mieux résumé le sentimeot géoéral : « Que notre parole aille, s'il le faut, à contre-courant. J'ai lo faiblesse de penser que si des propos de complaisonce à l'égard de telle ou telle catégorie d'électeurs peuvent faire gagner quelques points dans les sandoges de populorité, les Français, en définitive, accordent plus de crèdit et de respect à ceux qui ant le courage de déplaire.»

En prenant connaissaoce des propos tenus samedi par M. Michel Poniatowski, les ceo-tristes oni redoublé, le lendemain encore, leur condamnation, et prononce une tres nette mise en gerde. Soupconnant toujours M. Giscard d'Estaing de maiotenir

#### Nouvelle équipe

Le congrèa du CDS e procédé samadi 12 octobre au renouvellament da ses insa été pour la cinquième fois consécutive réélu à la présidence avec 668 voix (73,7 %). Le poste de prési-dent exécutif, créé la veille par une motion edoptée per ce congrès, ravient à M. Dominique Baudis qui a obtenu 598
voix (65,5 %). Au posta de
secrétaire général, M. Bernard
Bosson succède à M. Jacquee
Barrot. Le maire d'Annecy a obtenu 780 voix (85,2 %).

Le raata de l'équipa centriata se compose comme suit : deux premiers vice-présidants élus par acclamation : MM. René Monory et Bernard Staai; aix vice-présidenta (328 voix), Mr Nicole Fontaine (328), MM. Adrian Zellar (313), François Bayrou (291), Mr. Monique Pepon (239) M. Jean-Charles de Vincanti (230). Onza membres élus au bureeu politiqua : MM. Yvas Bozzo di Borgo (236), Pierre Letemendie (227), Claude Goeaquen (199), Jean-Marie Venlaranbarghe (184), Didiar Cazabonne (177), Jean-Laurent Chamely (171), Jean-Pierre Abelin (170), Jeen-Luc Moudenc (167), Georges Cauvet (153), Olivier Pardo (130), M~ Nicole Bertrou (130). son ancien mioistre et confident, M. Méhaignerie e exigé que le bureau politique de l'UDF de mer-credi procheio coodamne « une fois pour toutes» ce type de pro-

« L'immigratian, a effirme le président du CDS, est l'une des questions les plus sérieuses qui se posent aux Fronçais (...) Trap nombreux sant ceux qui en fant un élément de discours électoral et de promotion personnelle. Nous n'admettons pas cette exploitotion ct nous prevenons qu'il y a là, pour nous, une ligne de rupture. a Nous sommes et resterans, a résume pour sa part M. Jacques Barrot, le vaccin anti-Le Pen de l'opposition, »

#### Non au « parti de la réforme»

Dans le même temps, ce congrès a émis un oon formel et appuyé au projet d'un « parti de la réforme» concocté dans certaioes chapelles socialistes. M. Stasi a jugé pathétique et dérisoire « de rouloir ainsi réunir sous l'étendard en lombeoux du sociolisme les réformistes de taus bords». « Ces combinaisons, a estimé M. Baudis, ne sont foites que pour empecher l'opposition de gagner. Nous regar-derons les socialistes faire».

M. Mébaignerie a expliqué « que si l'on croyait à la nécessité d'une coolition plus lorge pour mieux préparer 1993 et engager ovec plus de détermination les réformes de structures qui n'ont pas été failes dans l'Etat, l'éducation, la sécurité sociale, lo maîtrise des dépenses publiques, la justice, c'est en 1988 qu'il fallait la proposer, après les présidentielles et ovant les législo-

Aujourd'bui, les ceotristes disent oe plus croire en M. Mitterrand. Ses investissemeots « phoraoni-ques » dans les graods travaux, le fait qu'il apparaisse, seloo M. Bosson, « culturellement dépasse » sur les urgeots dossiers européens, l'idéc enfin, selon M. Baudis, que «le Front Notional est l'une des créations les plus funestes de lo république mitterrandienne», voità autant de raisons, seloo cux, pour ne plus regarder du côté de l'Ely-

• Le régime mitterrandien est dépassé et le PS à bout de souf-fle », a dit M. Méhaignerie. Jus-qu'en 1993, les centristes enten-dent donc «déjouer tous les pièges socialistes », convaincus que toute autre attitude oe servirait que les intérêts du Front national. Dans l'immédiat, ils sont disposés, ainsi que l'a confirmé encore M. Mehai gnerie, à répondre «à la recherche de nouveaux portenaires » entreprise par les écologistes. Pas davantage. Pour le reste, a-t-on pu comprendre à demi-mot rendezvous après les élections législa-

M. Méhaignerie a affirmé qu'il n'accepterait pas non plus une éventuelle réforme du mode de scrutio avant cette échéance. Le CDS n'est pas hostile à l'instilla-tion d'une certaine dose de pro-portionelle. Il est prêt à « taus les tours de table » souhaités par le Parti socialiste, mais il n'est pas disposé à changer la règle du jeu immédialement pour permettre aux socialistes « d'échapper à un échec prévisible ». M. Méhaignerie estime « que le bien du pays com-manderait au président de la République d'écourter ses quatre

M. Barrot a précisé que ses amis ne seraient pas « les partenoires de n'importe quelle cohabitation ». « Mieux vaudra, a-t-il expliqué, un véritable conflit institutionnel qu'un accommadement a mioimo, » M. Bayrou, reflétant à cet égard une évolution sensible de la pensée giscardienne sur le sujet, a pro-posé, pour sa part, qu'aux élec-tions législatives futures les 577 caodidats de l'opposition inscrivent dans leur profession de foi leur refus de toute cohabitation. « Moi, a-t-il dit, je n'oi pas chongé d'ovis depuis mon engagement aux côtés de Raymond Barre. La coha-bitation reste une mauvaise offaire. Deux ons, c'est ossez pour être impopulaire, ce n'est pas ossez pour engranger les fruits du chan-

#### Веаисопр d'arrière-pensées

Uoe fois les flooflons de ce congrès éteiuts, les centristes sauroot-ils s'en teoir loogtemps à ces grands priocipes du « centrisme carré »? Parviendront-ils enfin à se doooer les moyeos d'une telle ambitioo? Jusqu'aux élections législatives de 1993, dirigés par un triumvirat qui oe se présente pas, loin s'en faut, comme la ils vont devoir s'efforcer de rester

MM. Méhaignerie, Baudis et Bosson semblent partis pour une pénible cohabitation. Les votes de samedi soir conforteot o priori MM. Mébaignerte et Bossoo au détriment de M. Baudis, mais ils recelent beaucoup d'arrière-pensées et uoe grosse provision de revanches. La famille centriste a reconduit la fidélité et le dévone-ment. Mais tous les sondages indiquent dejà que, en debors de cette famille, le maire de Toulouse est le plus reconnu et le plus efficace.

Au cours de ce congrès, les cen-tristes se sont bien gardés de dessiner une quelconque stratégie pour les éventuelles primaires présiden-tielles, même si le problème est dans les esprits. Comme s'ils pen-saicot déjà qu'après 1993 plus rien ce serait comme maintenant. Comme s'ils attendaient aussi que M. Delors vienne leur apporter uoe réponse. En privé, M. Bayrou résumait ainsi, pour la deplorer, ainsi la situation: «Ceux qui sont pour le parti de la réforme ne le diront jamais. Mais meme s'ils ont un gir distrait, ceux-lu sont déjà sur le quai et attendent le troin...»

A la onzième fête « bleu-blanc-rouge »

## Le président du Front national se déclare certain de devenir président de la République

En fin d'eprèe-midi, eemedi 12 octobre, à la onzième fête ennuelle du Front nationel, M. Jean-Maria La Pan a esquissé un pas de danse avec sa fille Yenn sur fond mueical de houle eonore: A l'abri des regards de la foule immense. A l'écart de ces militants et sympathisents, réunie dene un immense hall du Parc des expo-sitions du Bourget (Seine-Saint-Denie), le chef de file de l'extrême droite eevourait cet inetent, en rêvent, probablement, au jour où il pourrait laisser lee fastes trèe typés que concocte son gendre, M. Jean-Pierre Gendron, pour lee ore plus républicains de l'Elysée,

Cela ne fait plus aucun doute dans son esprit: le président du Front national sera le prochain hôte du palais de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, Il l'a redit, dimanche, en s'adressant, cette fois, à la foule de ses admirateurs, évaluée par ses amis à cinquante mille personnes. En réalité, il y en avait sans doute be aucoup moins (quinsus doute viogt mille), mais beaucoup plus qu'aucun autre dirigeant politique o'est capable aujourd'hui d'en reunir avec entrée payante.

Dans un silence qui avait du mal à s'établir malgré les imprécations grandiloqueotes du membre du bureau politique préposé à l'intro-duction théatrale de M. Le Pen, le chef du Front national a rejoint la scène eocadrée de deux vasques clympiques et d'oriflammes répuis naux pour y prononcer un discours d'une inhabituelle brièveté. Pendant une heure et demie, souvent inter-

« combats d'ovont-gorde », pour mieux mettre en valeur l'élection présidentielle, « lò où se joue l'ave-nir de la France, là où les choix sont clairs ». Et là où M. Le Pen

sera présent pour gagner. «A droite, dit-il, l'affaire se jouer entre les vieux chevaux de retour des èchecs électoraux» que sont, selon lui, MM. Jacques Chirae, Valéry Giscard d'Esteing et Raymood Barre. Ou encore eles vieux jeunes loups» que sont MM. Michel Noir et François Léotard. Sans parler du et François Léotard. Sens parler du CDS, congrès de distribution des rôles oblige, dont lea caodidets déticooeot des «charges républicoines héréditoires». La salle s'amuse. «Quel que soit le condidat, assène M. Le Pen, je suis convaincu que je le battrai...» Et pour faire bonne mesure, en se réconciliant avec l'histoire, il cite le général de Gaulle pour ajouter: «... Si Dieu me prête vie, et si le peuple m'écoute.» «La France

#### fédéraste...»

Persuadé que l'élection oe se persuade que l'election de se jouera pas au centre, contrairement à ce que pense la gauche, en espérant, au second tour, un candidat «le plus à droite possible» en face du sien, M. Le Pen proclame: « Je suis sur que le courant de valeurs nationales et spirituelles qui a fait s'effondrer l'édifice que l'on crayait en béton ormé du communisme n'aura pas erand-chose à faire pour en beton orme du communisme n'aura pas grand-chose à faire pour belayer les tigres de papier de la politique française, et là, alors, il sera possible de consulier la peuple par voie de référendum pour qu'une démocratie directe et vivante s'éta-

Pour gagner cet «impossible défi de remettre notre pays sur ses pieds et de lui rendre sa liberté, sa fierté et sa grandeur», M. Le Pen o'en d'un mot, les prochaines élections II tempère ses emportements sur français». regionales, cantonales, législatives, «l'œuvre coloniale», il limite ses

jeux de mots douteux - «la France fédéraste», a-t-il dit, - il se tourne vers l'électorat commoniste, il s'adresse à toutes les catégories sociales et profess

Aux « vieux », il promet les a mesures qui s'imposeront pour que leurs droits soient respectes», et aux « jeunes», « outre chose qu'une perspective misérable». Il y cn a aussi pour les agriculteurs, les citadins, les infirmières, qui sont les «héritières des bonnes sœus» ... Au boot du compte, le dirigeant de la droite extrême veut que la «France militante » vicooe au secoors de la « France souffrante » pour que renaisse la « France triomphante ».

Cette volooté d'amoiodrir les aspérités extrémistes apparaissait dans l'organisation même de la fête. Même si les oégationoistes des chambres à gaz se sentent mieux ici qu'ailleurs, les ouvrages qui les pas-sionnent étnient moins visibles à la veote. Même si les baodes de jeunes gens à cheveux courts, blousoo acrylique ooir et chaussures rangers se sentent dans leur famille, les skinheads sont pries par le ser-vice d'ordre de se faire discrets. Et quelquefois, on en vient même aux mains pour faire le ménage. Cependant, les «fanamili» en ont pour leur argent et les admirateurs de Saddam Hussein ou de la divisioo Charlemagne peuvent commander ou se procurer des pin's idoines.

Ao ataod du Calvados, uoe mitrailleose « récupérée sur lo plage » protégeait l'eotrée; dans celui des Yveimes, on votait pour attribuer le « Grand prix de l'intoléronce » à di vera bommes et femmes politiques ou même à des journalistes, dont André Fontaine, aocien directeur do Monda etc. accien directeur do Monde, etc. «Tas raison, ça déjoule», disait un père à son gamio. Ailleors, uo homme confisit à son épouse sou bieo-être de « respirer ici un air

Tout en dénon \* t « l'occupation » de la France

#### M. Poniatowski suggère des «accords de gestion» avec le FN

Iovité à participer, samedi socialiste livré à l'anarchie et à la 12 octobre à Mootfermeil (Seine-Saint-Deois), au qoatrième congrès de l'association France debout que préside M. Bernard, maire (div. d.) de la commune, M. Poniatowski (UDF-PR), sénateur du Val-d'Oise, a suggéré à la « droite troditionnelle de passer des accords de gestion pour les elections » avec le Froot national. Seloo l'ancien ministre de l'in-

térieur de M. Giscard d'Estaing. « si les droites ne veulent pas d'accords électoraux de gestion, c'est qu'elles ne veulent pas le succes (...) et si le RPR, l'UDF et le Front national refusent de se par-ler, refusent le moindre accord, le plus petit accord de gestian, alors la France ne sera plus la France DANIEL CARTON | mois un boulevard ofricoin et

décadence. » Devant quelque trois ceots personnes et en présence de quelques députés parmi lesquels MM. Eric Raoult et Robert Pan-draud (RPR, Seioe-Saint-Deois), Alaio Griotteray (UDF, Vel-de-Maroe), et du séneteur Ernest Cartigny (RDE), M. Poniatowski est revenu sur le terme d' «inva-sion» utilisé par M. Giscard d'Es-taiog pour y accoler ceux d' «intrusion» et d'«occupation».

e Un million de clandestins. c'est l'effectif de cent divisions. non armées certes, mais qui pèsent lourdement sur les conditions de nos existences et de notre identité nationale », a affirmé M. Ponia-En clôture de ce congrès, un

débat houleux e ootammeot

moodaioe de la semaine écoolée, 
moodaioe de la semaine écoolée, 
modaioe de la semaine écoolée, 
modaioe de la Taylor.

M. Millon e également refusé de 
donner un nom, indiquant qu'à titre 
personnel il comptait prendre des

Évoqueut la situation de Mª Edith Cresson, M. Barre a dénoncé «les critiques d'une grande

vulgarité» qu'elle avait à essuyer et fait observer qu'welle trouvait une situation dont elle n'est pas responsable, » «Elle ne fait que subir dix ans de socialisme», a complété M. Mil-

mitiatives. - . .

opposé M. Jacques Tooboo, député RPR de Paris, et M. Yvan Blot, député européen du Front national, face à un public majoritairement acquis aux thèses de l'extrême droite.

#### MARTINE BOULAY-MÉRIC

#### Couscous à la fête « Black, blanc, beur » Trois mile personnes anvi-ron ont perticipé, dimancha

13 octobre, à la agrande journée black, blenc, beurs oppo-sée à la fête « bleu blanc-rouge's du Front national. Dans la foule très bigarrée,

où se côtoyaient toutes les certains das signatairaa da l'Appel des 250 iencé en mai 1990 contre les thàsas da l'axtrême droite par les ertistes at les intallectuala ainsi qua M. Cambadélia, député socialiste, animateur du mouvement organisé autour du Manifeste contre la Front netional et la porte-parole de la Ligue communiste révolutionneire, M. Alain Kri-vine, Après un grand cous-coue de le fraternité s, las représentante de plusieurs organisations de lutte, contre le racisme ont tenu une table ronde au cours de laquelle ils ont dénoncé le rieu des partie de droite comme de gauche, qui reprennent tous, y compris le Parti communiste, les thèmes de l'extrême droite a.

L'un des eignateires de l'Appel das 250, M. Alein Bellet e encouragé à « hurler contre les propos des pseudo-démocrates s. Une représentante du mouvement féministe, M= Claudine Lesseller, a toutefois souligné : ell faut construire une perspective que l'on puisse opposer à *l'extrême droite»*. En conclusion dea débats, l'écrivain Gilies Perrault a proposé d'organiser cune grande manifes-tation, unitaire et sans exclusive, contra Le Pen et le racisme », qui pourrait avoir

La recherche d'une recomposition politique

## MM. Raymond Barre et Charles Millon partisans d'une « conjonction des volontés » à la tête de l'Etat

Les barristes reviennent. Par un curieux hasard, M. Raymond Barre, invité dimanche 13 octobre de l'émiseion « Sept sur septs, eur TF 1, et l'un de ses anciens lieutenants de sa campagne présidentielle de 1988, M. Charles Millon, e'expriment le même jour au forum RMCl'Exprese, ont pleidé pour l'émergence à la tête de l'Etat « d'une conjonction des volontés », seule susceptible, à leurs yeux, de résoudre les problèmes urgents du pays.

S'appuyant tous deux sur l'exemple gaulliste de 1958, refusant par avance toute nouvelle perspective de cohabitation, ne voulant pas entendre parler davantage de « ccalitian ». prenant la proposition socialiste du « parti de la réforme » comme, selon les termes de M. Millon, «un cri de desespoir ». l'ancien premier ministre et le président du groupe UDF de l'Assemblée nationale dresseot le même bilan et semblent partager la même espérance. Ne croyant plus à

et daminateur remplace un autre parti dominant et donnnateur », M. Barre a souhaité que « des hommes d'orientations différentes» et «fidèles aux rahrurs républicaines» joignent leurs efforts pour traiter les problèmes de la France. «Il y a aujourd'hai, a-t-il releve, un certain nombre de prablèmes sur lesquels s'accordent des gens d'arientations différentes. Il faudra qu'un jour, lorsque les esprits ourant évolué, les hommes qui sont capables de s'unir sur un programme traitant des pro-blèmes de la France et apportant des solutions qui demunderont aux Français des efforts et des sacrifices se mettent ensemble.

Selon M. Barre, il reviendra au prisident de la République, « quel qu'd soit », de délinir « de manière claire quels sont les objectifs à attein-dre », « Ce rassemblement, a-t-il ajouté, ne concerne pas simplement Raymond Barre, des centristes et des socialistes. Il peut y avoir d'autres gens de grande quahté qui appartiennent à des opinions différences »

M. Millon s'est montre, sur ce point, plus precis en demandant au qu'il se senant avant tout « proche président de la République de bous- de hui-même », et en tous cas, a-t-il point, plus précis en demandant au

culer les échéances: « Je dis au pré-sident de la République: compte tenu des manifestations qui empêchent vos ministres de s'exprimer, du climat de monosité qui règne dans le pays, des échecs qui s'affirment tous les matins, vous ovez sans doute une décision à prendre: demander au peuple de trancher II tranchera et choisira les responsables qui demain devrant responsables qui demain devront inener lo politique française » « Je crois, a-t-il precisé, qu'il faudra demain une conjonction des volonies, une mobilisation autour d'un projet, autour d'un homme qui le symboli-sera. Je souhaite que cela se fasse à l'occasion d'une élection présidentielle. Si ce n'était pas le cas, cela pourrait se jaire à une autre occa-sion. Il faudra qu'il y ait des objectifs prècis, des moyens dètermines, un homme qui en sait la synthèse et des hommes et des femmes qua, s'ap-puvant sir des valeurs, viennent col-

#### « Plus proche de Liz Taylor»

M. Jacques Delors pourrait-il être cet bomme? M. Barre a répondu

Tous deux enfin ont mis en garde l'opposition contre toute compromission avec le Front national: interrogé sur les récents écrits de M. Giscard d'Estaing, M. Millon a effirmé d'Estaing, M. Millon a effirmé qu'v' à ne souhainti pas pour son pays cette derive démagogique, électoraliste et dangereuse ». Réagissant pour la première fois aux déclarations de l'ancien président de la République, M. Barre s'est dit «consterné » de voir le début sur l'immigration traité ainsi «sur fond de sondages et de règlements de comptes personnets ».

comptes personnels n.

## Calomnie et « révision » de l'Histoire

SOCIETE

## Le «testament» de Klaus Barbie met en cause les époux Aubrac

Un document présenté graod résistant, deux fois jugé après guerre pour ces faits et deux fois acquitté, pèse la totalité des comme étant le testament de Klaus Barbie, encien responsable du service de renseignement de la Gestapo è Lyon durant la seconde guerre mondiale. décédé le 25 septembre, a été pertiellement rendu public dimanche 13 octobre sur TF1. Dans ce texte d'une soixantaine de feuillets, Berbie met en cause Reymond et Lucle Aubrec, deux figures de la Résistance, sous-entendant que le couple serait à l'origine de l'errestation de Jean Moulin à Caluire, le 21 juin 1943. « Salir les époux Aubrac, c'est vraiment une opération de dernier recours, déclare M. Serge Klarsfeld. C'est une vengeence de Berbie et de Vergès eprès la défaite qu'ils ont subie à Lyon eu cours du procès de 1987 ».

Le testament de Klaus Barbie a D'abord, rendu public - mais par-tiellement - sor une ebaloe de télévision, nul ne peut véritablemeot en prendre conoaissance pour l'instant. Une curieuse manière de cultiver le mystère au moment où l'on prétend « réviser » avec force l'histoire de la Résistance. Ensuite, Barbie, qui fut le responsable du service du renseignement de la Gestapo à Lyon durant la seconde guerre mondiale, ne prétend pas moins que jeter l'opprobre sur Lucie et Raymond Aubrac, deux des figures héroïques oces, I'un et l'autre anioord'hui sorvivaots d'uoe armée des ombres qu'ils organisèrent et dirigèrent à Lyon.

Les attaques de Klaus Barbie, probablement afin d'attirer uo maximum de curiosité, sont naturellement centrées sur l'épisode de l'arrestation de Caluire, le 21 juin 1943. Ce jour-là, dans cette banlieue lyonnaise, une noignée de dirigeants de la Résistance dont Jean Moulin («Max»), représen-tant do général de Gaolle eo France, Heori Aubry, Aodré Lacassagne, René Hardy Lacassagne, René Hardy («Didot») et Raymond Aubrac («François Vallet») se réunissent secrètement chez le docteur Frédéric Dugoujon. Or l'on sait que quelques minutes après leur arrivée, la Gestapo cerna la maison du docteur et que tous les participants à cette rénnico furent amérés.

Depuis plus de quarante ans, les historieus ont eu le temps d'étudier témoignages et archives et de tirer leurs conclusions. Ainsi assurent-ils dans leur immense majo-rité qu'une trahisoo fut à l'origioe de l'opération de la Gestapo conduite en partie par Klaus Bar-bic. Et sur René Hardy (« Didot »),

soupçons. C'est iei qu'iotervieonent les « révélations » du testament de Klaus Barbie. Pour mieux com-Klans Barbie. Pour mieux comprendre les arrestations de Calnire, Barbie suggère en effet qu'il faut s'intéresser à un coup de filet de la police française qui remonte au 15 mars 1943, soit quatre mois avant l'opération de Caluire. En mars, explique le responsable de la Gestapo, Raymond Aobrae, du mouvement Libération, «o accepté de collabarer avec mon service sochant qu'il risquait lo pelne de mort qui était en général prononcée par le tribunal militaire». Et Barbie ajoute: « l'at chargé mon adjoint Florek de s'occuper du cas Aubrac et je sais qu'il est interent auprès de la justice française afin qu'il soit libéré, c'est d'ailleurs ce qui o été fait.» qui o été fait »

Mais c'est là noc singulière manière de récrire l'Histoire. Et d'accomuler cootre-vérités et demi-mensonges. Contrairement à ce qu'affirme Klaus Barbie (« les policiers français avaient trouvé de mombreux documents touchant à la résistonce » encz Raymood Aubrac), la police ne découvre en effet aucune pièce compromettante lors de l'arrestation de Raymond Anbrac. Uo document en notre possession en fait foi. Le commis-saire de la police judiciaire charge de l'opération indique, dans sou procès-verbal du 16 mars : « Nous ne trouvons aucun écrit, objet ou matériel susceptible de se rapporter à des menées ontinationales ».

#### «Les Allemands fnisaient des sondages»

Le coup de filet laocé le 15 mars a été décidé après l'arres-tation, dans l'Ain, d'un agent de liaison de la Résistance sur lequel les policiers ont trouvé un certain nombre d'adresses correspondant à des «boîtes aux lettres» où les résistants déposent leurs messages. Des lors, l'opération ne vise précisément personne, mais consiste à «ramasser» des suspects et à étudier leur cas.

Viogt Français (dix-sept hommes, trois femmes) sont alors arrêtés. Parmi enz Raymood Anbrac, au moment où il pénètre chez un particulier ao 7 de la rue de l'Hôtel-de-Ville à Lyon, pour rencontrer Maurice Kriegel Valrimont («Maurice Fouquet»), autre résistant do mouvement Libération. Les deux résistants préten-dent avoir rendez-vous pour discuter de l'achat de 1 kilo on 2 kilos de sucre au marché ooir. Ils ne se quitte ront plus jusqu'à la libéra-tion de Raymond Aubrac.

Pour la police et la justice fran-caises, faute d'ioformations pré-cises, les bommes et les femmes arrêtés oe présentent en effet pas beaucoup d'intérêt. Dans un rap-port du 30 mars 1943, le procu-

renr de Lyon écrit à l'intention du procureur gérécal: « Elant danné le rôle secondaire qu'ils ont joué dans l'organisation, j'ai obtenu uniquement cantre eux l'infraction prévue et réprimée par l'anicle 83 du code pénal modifié par le dècret du 3 novembre 1939, me rèservant de les inembres d'attente à la de les inculper d'otteinte à la sûrelé intérieure et extérieure de l'État si un ou plusieurs chefs de l'organisation étaient arrêtés avant lo cionure de l'information et si des faits plus graves que ceux résultant de l'enquête préliminoire étolent reletés course eur per la suite. relevés contre eux par la suite.»

Du coup Raymond Anbrac et Maurice Kriegel Valrimont – qui se trouvent dans la même cellule que leurs camarades Serge Rava-nel, futur organisateur des corpsfraces, Fracçois Morio et Ray-mood Hego, – subissect noe détection relativement paisible. Début avril, en vertu des accords Début avril, en vertr des accords
Bonsquet-Oberg, leur compagnon
Serge Ravanel est extrait de la prison Saint-Paul pour être entendu
par la Gestapo à l'hôtel Terminus.

« Les Allemands faisaient des sondages, oous dit-il. Ils se bornalent
à vérifier ce qui se trouvalt dans
noire dossier. »

Le lendemain, c'est an tour de Raymond Aubrac, Maurice Kriegel Valrimoot et Raymond Hego d'être entendus, oon pas séparé-meot mais eosemble. Les deux premiers maintiennent s'être fixé rendez-vous pour acheter du sucre. «Les SS étant arrivés à lo convic tion qu'ils ne se trouvaient par en présence de résistants ayant un rôle important, nous avons été remis aux autorités françaises », iodique Kriegel Valrimont, qui recevra à Paris, en août 1944, la reddition du général commandant Choltitz

Le sort des détenus est alors ras-surant, D'autant plus que le juge d'instruction Cohendy considère ce dossier comme mineur. A deux reprises, l'identité endossée par Aubrac tient bon. Ses papiers au nom de François Vallet sont d'ex-cellente facture. Lorsque le jnge demande son casier judiciaire, il le recoit. Et lorsque Aubrac affirme souffrir d'ope affection polmonaire, uo examem médical le confirme. Si bien que le juge signe une ordonnance de libération le 10 mai 1943. «Il est évident qu'il nous a protégés», nous confie Ray-

#### «Il faut savoir être fou»

Mais ce qu'il ne sait pas à ce moment, c'est que sa femme Lucie Aubrac, elle aussi résistante, a en l'audace de se rendre chez le pro-cureur pour forcer la décision judicureur pour forcer la décision judi-ciaire. Dans le cabinet du magis-trat, Lucie Aubrae, agrégée d'histoire, affirme: «Je représente ici l'autorité du général de Gaulle, qui est le chef de Vollet. Si demain, au palais de justice, vous ne signez pas favorablement, si le 14 au main Vallet n'est pas libre, rous ne verrez pas le solell se cou-cher le 14 ou snir. » Et pour authentifier sa qualité, Lucie Aubrac annonce au procureur que la BBC, le soir même, diffusera à son intention le message suivant : « Continuez de gravir les pentes v (1).

Dans le même temps, la direc-tion du mouvement Libération, dans l'ignorance du sort de Ray-mond Aubrac, a décidé de tout Raymond Aubrac, a utertue de tout
correprendre pour faire évader
Raymond Aubrac, Maurice Kriegel
Valrimont, Serge Ravanel, Francois Morin et sa secrétaire Chritine Denoyer. Des produits médicamenteox leur sont traosmis elaodestioement ainsi que les ooms et la manière de simuler diverses maladies.

Transférés à l'hôpital de l'Anti-quaille, ces résistants attendent dualité, ées resistants attendent leur évasion. Et le 24 mai, un commando se faisant passer pour des agents de la Gestapo penetre dans l'bôpital. Il réussira à entraîner Kriegel Valrimont, Serge Ravanel et François Motin vers la sertia Dese la cour à bord d'un sortie. Dans la cour, à bord d'un véhicule, Lucie Aubrac préside aux opérations. Elle est accompagnée de Raymood Aubrae, quatorze jours après avoir lui-même échappé aux Allemands... « Ils au eu le caractère d'être là», se rap-pelle Serge Ravanel. « Il faut savoir être fou », conclut Lucie Aubrac.

Dès lors, que reste-t-il des allé-gations de Kians Barbie, dont son avocat, Mr Jacques Vergès, s'était fait le porte-parole sinon l'unique héraut depuis plusieurs années? Leurs affirmations s'ecroulent. Ils ignoraient visiblement qu'un pro-cès-verbal avait établi que Ray-mond Aubrac avait été arrêté sans aucun document compromettant, que le juge d'instruction et le pro-eureur charges de cette affaire l'avaient considérée comme mineure et que Maurice Kriegei Valrimont et Aubrac ne s'étaient jamais séparés duraot toute la période de leur incarcération.

Au surplus, ni Me Verges ni Klaus Barbie oe disent pourquoi Raymood Aubrac n'a pas «donné» à la Gestapo, par exem-ple, l'opération de la Résistance visant à faire évader ses compagnons de cellule. Ni quel résistant il aurait trahi. Car jamais Klaus Barbie ne semble préciser ses insinuations. Dans son interrogatoire de décembre 1989, devant le juge Harry à Lyon, Barbie se réfugiait déjà derrière son adjoiot : « Je ne puis vous dire quels sont les rensei-gnements qu'o ou fournir Aubrac Raymond, car Florek était chargé de suivre cet agent double.»

Enfio, coostatons simplement que jamais, avant 1989, Barbie o'avait accusé Raymond Aubrae et son épouse. Entendu dès 1948 par la police fraoçaise, Barbie avait alors désigné René Hardy comme étant le «traître» à l'origine des arrestations de Caluire. Il o'avait pas depuis fait volte-face. Et

Me Vergès, qui lui avait accusé Aubrac dans les années 80, se vit condamner en première instance et en appel. Son pourvoi en cassation a été rejeté en 1990. Plus soucieux d'accuser que d'établir sereinement les faits, Mª Vergès s'était du reste abstenu de lancer ses pétards contre Raymond Aubrae lors du procès de Barbie en 1987, se bornant à lui poser quelques questions banales...

De même Klaus Barbie se garde-t-il de donner une explication aux suites de l'affaire de Caluire. Arrêté comme Jean Mou-lin le 21 juin, Raymond Aubrac sera libéré par un commando le 21 octobre 1943 en compagnie de treize compagnoss. Au cours de cette évasion, trois Allemands de l'escorte trouvent la mort et Ray-mond Anbrae lui-même reçoit une balle qui lui traverse le eou. Rien

défient tout simplement l'occupant avec nne superbe rare. « C'était beau, commente Serge Ravanel. Il y avait de la grâce chez eux.»

La calomoie les rattrape aujour La calomole les rattrape aujourd'hui, «Les arguments de Barbie sont grotesques et ne passent pas la rampe, déclare Raymond Aubrac. Mais, pour les bonnes gens, il n'y o pas de fumée sans feu.» C'est pourquoi l'aneieo résistant demande avec iosistance qu'une commission d'historiens qu'une commission d'historiens qu'une commission d'historiens a mette à plat l'affaire de Caluire » pour faire pièce à «un avocat diaboliquement médiatique » dont le but semble les de la comme de la c nble être de ternir la Résistance de conserve avec son ancien client.

LAURENT GREILSAMER

(1) Ils partiront dans l'irresse, de Lucie Aubrac, 1984, Points-Actuels.

#### **ENVIRONNEMENT**

Plus de vingt-cinq manifestations le même jour dans le Sud-Est

## « Mobilisation générale » en Provence

MARSEILLE

de notre correspondant

temps fut à l'orage en ce samedi 12 octobre dans toute la Provence. C'est sous des trombes d'eau qu'ont eu lieu, d'Arles à la frontière italienne en passant par Sisteron et le Cannet-des-Maures, plns de vingt-clnq manifestations des défenseurs de l'environnement, organisées à l'inppel de la Fédéra-tion d'action régionale pour l'envi-ronnement (FARE-Sud), émanation de la CARDE, coordination régionale eréée en 1990 pour s'opposer au tracé du TGV-Médirema-

D'un lieu de rassemblement à ble. « Au total, plus de deux mille personnes se sont mobilisées, précise M. Eric Pourchier, porte-parole du monvement. Mois notre but étoit de tester le réseau, pas de rossembler des mosses. Nous sommes danc satisfaits de ce premier essai v

Pour la première fois en France. des associations de défense ont manifesté le même jour dans les six départements d'une région contre des projets qui, à leurs yeux, la menacent : agression contre les paysages, attaques de la qualité de

la vie, autoroutes, golfs immobiliers, décharges sauvages, urbanisation anarebique du littoral, les motifs de mobilisation étaient nombreux. Mais c'est uoe fois encore le TGV qui a focalisé le plus de manifestations, A Avignon, les voies ferrées ont été barrées à plusieurs reprises. Le grand concert final du pianiste lourl Bourkoff, prévu en plein air à la gare d'Aix-en-Provence, a dû se replier dans une salle de Saint-Cannat avec ses quatre cents parti-

Ailleurs, des manifestants ont

investi le pont du Gard pour accroeher des slogans en lettres géantes. Au Cannet-des-Maures, un « mur de la home » a été érigé contre les menaces de l'autoroute A-8 de construction du pont de Barcarin qui a mobilisé les manifestants, tandis qu'Eyguières et Sénas (Bouches-du-Rhone) dirigeaient leurs actions contre les décharges, De leur côté, les «Alpins» se sont mobilisés contre le tracé de l'autoroute A.51. « Convoltées par toute l'Europe, la Provence, les Alpes et lo Côte d'azur ne sont plus qu'un produit de marketing, affirme M. Gérard Perrier, président de la FARE-sud. Naus refusans d'être les «Indiens» de l'Eurape.»

JEAN CONTRUCCI

1º vols de la journée. Paris/Madrid - Paris/Barcelone.

Pour gagner une matinée sur une journée.



Un homme d'affaires, c'est toujours pressé. Avec les 1" vols de la journée, à 7 h 25 au départ d'Orly Sud pour Madrid et pour Barcelone, vous êtes servis. Et bien servis! Un personnel stylé, un confort de voyage parfait, vous avez tout, même l'avaninge de gagner une matinée sur une journée.

Iberia, la compagnie qui va vers les hommes d'affaires.

Parks 7 h 25' 10 h 30 14 h 05 16 h 40' 20 h 15 Matrid 9h 15 12h 20 15h 55 18h 30 22h 05 7h25° 10h35 17h15 20h30 9h00 12h10 18h50 22h05

Pour tous renseignaments, consultez volre agence de voyage ou le 3615 IBERIA.

mes de faire appel directement au marché international des capitaux et qui bénéficient de certains rapa-



Le Monde des Juristes Le Monde de la Fonction Commerciale

## La gestion du Centre national de transfusion sanguine était entachée de nombreuses irrégularités

Demeuré jusqu'è présent confidential, un rapport de l'inspection générale des effaires sociales (IGAS) de juillet 1985 met en lumière de graves irrégulerités dane la gestion financière du Centre national de trensfuelon aenguine (CNTS) ; au lieu d'evoir aervi à financer des programmes de recherche, les bénéfices provenant de l'importation des fractions coegulantes ouralent été d'utilisés à d'autres fins ».

Très progressivement, on com-

mence à entrevoir les circonstances exactes dans lesquelles s'est produit le drame de la contamina-tion des hémophiles et des transfuses par le virus du sida. Au fur et à mesure, il apparait de plus en plus évident qu'hormis quelques très rares spécialistes personoe. vraiment la gravité de l'épidémie de sida qui depuis quatre ans frap-pait la France. Pire, d'une certaine manière, les très rares personnes clairvoyantes genaient (lire ci-contre l'interview du professeur Jacques Roux). D'autant que leur elairvayance ne concernait pas sculement la progression de l'épi-démie de sida. Et faute de n'avoir su – ou voulu – les entendre, les responsables gouvernementaux de l'époque ont accumulé les retards et les erreurs. Plus encore, on peut se demander si cette prise en compte tardive, au plus haut niveau de l'Etat, d'un grave problème de santé publique, ne masquait pas autre chose. La lecture du rapport de l'IGAS de juillet 1985 appurte peut-être quelques debuts d'explications.

Ce rapport avait été demandé à l'IGAS par M. Edmand Hervé, secretaire d'Etat à la santé, à la suite du conflit qui s'était développé au sein du conseil d'administration du CNTS et qui avait conduit au limogeage du professcur Jacques Ruffié (le Monde du 8 octobre). Il s'agit d'un document de cent trente-deux pages intitulé Rapport sur le Centre national de transfusian sunguine. En guise de préambule, les auteurs rappellent que, «en 1979-1980, le CNTS se trouvait dans une situatian précaire , que «la qualité des pro-duits préparés et surtout des fractions plasmatiques était très médiacre (on avait même observé des dècès par suite de contamina tion) » et qu'une inspection sénérale réalisée en 1930 avait constaté ces graves insuffisances dans un rapport diffusé en août 1980 (1).

Concernant la qualité des pro-duits sanguins fabriqués par le CNTS, la teneur du rapport de juillet 1985 est plutôt rassurante. Les auteurs du rapport écrivaient en effet que « s il v a quatre ou cinq ans. la reputation des produits du CNTS au de certoins d'entre eux était à juste titre médiocre, une évolution extrêmement favora-ble a eu lieu ». «La qualité des produits est donc satisfaisante, pouvait-on lire, même si, comme dans tous les centres, il peut y avair par maments des imperfections que l'an doit canstaniment corriger, » On remarquera simplement qu'il n'était pratiquement pas fait men-tinn d'une éventuelle contaminatinn des concentrés de facteur VIII par le virus du sida. A propos de la qualité des stocks, on peut même lire que «les produits non conformes et non retraitables par les moyens simples (essentiellement les produits non stériles ou pyro-gènes) étaient éliminés des stocks, meme s'il n'étaient pas toujours détruits immédiatement ». Pourtant, différentes notes internes du CNTS, figurant en particulier dans le rapport Lucas sur la contamination des hémophiles, ont montré qu'il n'en était rien s'agissant des faeteurs de coagulation contami-

Mais, à dire vrai, la partie la plus enigmatique de ce rapport concerne la gestion financière du CNTS. Et plus particulièrement tout ce qui a trait aux importations de produits sanguins dont, rappelons le, le CNTS avait le monopole, . A partir de 1982. expliquent les auteurs du capport. le ministère a demande au CNTS d'assurer l'importation des froctions coagulantes. Au cours d'une reunion tenve au ministère le 11 février 1982, il a été convenu que le CNTS réserverait sur un compte spécial les bénéfices réalisés sur ces opérations (en effet, les prix de cession officiels fronçais sont fixés à un tarif supérieur au prix d'achat à l'étranger). Ce compte réservé devait servit à financer un fond de compensation à l'étude à l'époque, puis des programmes de techerche cammuns à plusieurs centres de transfusions, » En gros, puisque le CNTS ne pouvait faire de profits, il s'agissait done de consacrer les bénéfices obtenus, à partir de la revente - au même prix que les produits français -des produits importés, à des actide recherche.

#### Volonté de transparence?

Au lieu de cela, les rapporteurs

notent que «l'imputation comptable et la présentation au bilan sont irrégulières ». A tel point, écriventils, que cette présentation « a se de façon importante l'état de la situation bancaire inscrite au bilan ». Aiusi, « pour l'exercice 1983, la lecture du bilan peut lais ser penser que le découvert ban-caire du CNTS atteint 34,8 miltions de francs (...) alors que le chiffre réel attesté par la balance se limite à 5,6 millions de francs «.

En conclusion, les rapporteurs

ecrivent a qu'une telle presentation.

si elle a permis de maintenir de façon très temporaire l'illusion d'un

Un adnlescent blesse par nu

campte bloque que le ministère avait demandé initialement, a situation réelle de trésorerie du CNTS en créant une cansusian l'état des detres de l'établisse-ments, » ell doit être impérativeconcluent les inspecteurs de l'IGAS.

Ainsi donc, comme le relève le rapport, l'obligation faite au CNTS d'individualiser ces opérations sur un compte à part « n'a pas été respectée». Le rapport précise que les bénéfices dégagés par le CNTS sur les fractions importées ont été integralement utilisés pour atténuer le déficit de trésorerie, et que ce n'est que deux ans après la réunion du 11 février 1982 que le ministère a arrêté le programme d'utilisation de ces fonds. En réa lité, selon nos informations, ce points demanderaient à être véri-

En tout état de cause, notent les inspecteurs de l'IGAS, vau lieu de financer immédiotement des octions d'intérêt commun à la tires par le CNTS du monopole de l'importation ont donc été utilisés à l'importation ont donc été utilisés à d'autres fins pendant cette périodes. Conséquence : « le progromme d'utilisation du funds réservé concernant la production de facteur VIII par génie génétique a été globalement orrêté à 22 466 802 francs (...). Mois, au 31 décembre 1984, seulement 25 % du ca programme avoit été effecti. de ce programme avait été effectivement réalisé.»

A quoi furent utilisées exacto meot les sommes provenant de guins, personne aujourd'hui ne semble être en mesure de le dire. Et partant de là, les rumeurs vont bon train... Constatons, en tout cas, que les nombreuses «suggestions» figurant dans le rapport de l'IGAS sont pour beaucoup d'entre elles restées lettre morte; et ce rapport n'est même pas cité dans celui que l'IGAS vient de consacrer à la transfusion sanguine et au sida en 1985.

La volonté de transparence du gouvernement s'arrêterait-elle là nu commencent les véritables implicatinns politiques de cette douloureuse affaire? Les rapports que MM. Jean-Louis Bianco et Pierre Berégovoy nat demandé, l'un à l'IGAS, l'autre à l'inspection générale des finances, sur la tarifica-tion des produits sanguins et la gestion de la Fundation nationale de transfusion sanguine – et qui doivent être remis dans quelques juurs - permettront-ils de répondre à ces interrogations?

J.-Y. N. ET F. N.

11) Le rapport d'août 1980 portait le numéro 101. S'agissant du rapport de juillet 1985 (n° 850098), il avait été pro-cèdé d'un pré-rapport de l'IGAS (n° 85059) daté de mai 1985.

## Un entretien avec l'ancien directeur général de la santé

«Les principaux freins à la généralisation de la prévention du sida provenaient du cabinet de Me Dufoix », nous déclare le professeur Jacques Roux

Du 1er novembre 1981 eu 31 décembre 1985, le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales était le professeur Jacques Roux, spécialiste de bactériologie. Dans l'entretien qu'il a accordé au Monda, il rapporte les circonstances dans lesquelles son ministre de tutelle, M=• Gaorgina Dufoix, lui avait demandé de quitter ses fonctions peu de temps après qu'il eut violemment protesté contre les freins d'ordre financier qui s'oppossient à la mise en place du dépistage systémetique de l'infection chez les donneurs de sang.

«Quels rapports le directeur général de la santé que vous étiez entretenzit-il evec le mande de le transfusion senquine française?

- La direction générale de la santé possède théoriquement la tutelle de la transfusion sanguine. Mais en réalité, nous ne connaissions de ce monde que ce que ses responsables voulaient bien nous en dire. Cela se résumait en pratique le plus souvent à ce que nous poovioos lire dans les comptesrendus des conseils d'administration. Nous avions bien la tutelle, fermé sur lui-même. A l'époque où le professeur Soulier, grand spécialiste international de la transfusion sanguine, était directeur général du bonnes. Je ne fus pas ensuite personnellement favorable à la nomination du docteur Michel Garretta à la direction générale du CNTS. Les relations avec le CNTS devaient d'ailleurs changer.

Quelle fut votre ettitude lors de la fameuse réunion du 25 février 1985 (le Monde du 8 octobre) qui permit d'obtenir le départ du professeur Jacques Ruffié qui venait d'être nommé à la présidence du CNTS?

- Je savais qu'elle serait importante, c'est pourquoi j'y assistais personnellement, mais je n'imagiaais pas la tournure qu'ellaient prendre les événements. J'ai très vite campris que l'on voulait «liquider» le professeur Ruffié. Puis il y eut les résultats du vote où, sur vingt-quatre votants, deux voix seulement - dont la mienne s'étaient prononcées en sa faveur. J'ai alors pensé - ce qui n'engage que moi - qu'il s'agissait d'une opération politique. Il était quand même très curieux de voir une telle unanimité groupant des tendances très diverses.

- Quelle a alors été votre atti-

- Dès le lendemain de cette réunion je suis allé voir M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat à la santé, et je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de suivre les conclusions de cette assemblee générale, que l'on ponvait faire revenir le professeur Ruffié sur sa décision de démissionoer. Il a alors consulté Mr. Georgina Dufoix puis m'a rappelé en expliquant que compte tenu du vote, il valait mieux laisser faire. Voulait-on déjà, à ce moment-là, eacher certaines manœuvres financières?

- Précisément sur ce sujet, que savez-vous du compte dont l'existence est à plusieure reprises évoquée dans le rapport de l'IGAS daté de jullet 19857

- Il s'agissait d'un fonds spécial destiné à gérer l'argent provenant de la différence entre le prix de cession du sang français et le prix d'achat du sang importé. Ce dernier était en effet importé à des x inférieurs aux tarifs français. Comme il fallait s'aligner sur celui-ci, on a créé une caisse spéciale gérée par le CNTS... L'erreur à mon sens a été la On amen da demander au ministère du-budget CNTS, les relations étaient ... de gérer ce compte. Je n'ai pas personnellement assisté à la réunion au cours de laquelle on a décidé sa création. Pai toutefois demandé au directeur du budget de l'époque, par ailleurs mon pré-décesseur à la direction générale de la santé, s'il y avait là quelque chose d'irrégulier. Je me souviens qu'à une époque on ne savait plus comment utiliser les sommes réunies sur ce compte...

- A l'époque, quelle éteit votre conviction? Pensiez-vous que les problèmes de la transfusion eanguine ételent plutôt d'ordre technique ou d'ordre financier?

- Les deux. Le professeur Ruffié m'expliquait alors que le trou financier était en train de se creuser, que certains négociaient on ne savait quoi avec l'étranger et que; dějá, il y avait un retard technologique... Par la suite, quand on n parlé du chauffage des produits anti-hémopbiliques, j'ai bien sûr repensé à tous ces propos... Il n'y a rien a priori de très grave à ce qu'un centre de transfusion san-guine soit en déficit. En revanche, a partir du moment où l'on s'oppose à celui qui cherche à y voir clair, cela pent signifier qu'il y n la quelque chose de bien pins grave. Tel a été mon raisonnement.

#### Des ponctions pour le centre mondial Informatione

Comment la situation a-telle, par la suite, évolué? - A partir de cette époque - on était en février 1985 - je me suis régulièrement heurté à mes deux ministres de tutelle. Ce fut d'ailleurs la cause de mon départ.

- Que voulez-vous dire? - Dans les mois qui survirent, le premier ministre décida la mise en place du dépistage systematique de l'iofection ebez les dooneurs de sang. Or rien n'était reglé concernant le prix du test de dépistage. On partait alors sur la base de 28 fraces. Or, très froidement, M. François Mercerezu, directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et M. Patrick Baudry, conseiller de M= Georgina Dufoix, voulaient proposer aux centres de transfusion saoguine et aux laboratoires publics et privés un remboursement de 15 francs. C'était la meilleure façon pour que ce dépistage ne se faise

» Vraiment, quinze francs. e'était impossible. Il y eut alors une séance très houleuse au cabinet de M= Dufoix, une séance au cours de laquelle je me suis très violemment mis en colère, notamment contre M. Baudry. Je pense que le cabinet avait des instructions émanant directement du ministère du budget. A la suite de eette elgarade, Mac Dufoix demanda à me voir. Elle évoqua alors mes «problèmes» avec son cabinet, me dit que j'étais «libre de partir ». J'en avais assex de cette situation et, pour des raisons strictement personnelles, je lui ni anooneé mon départ pour le 31 décembre 1985, ce qui visiblement l'a soulagée.

- Vous n'avez jamals caché vas convictione politiques et vous êtes toujours adhérent au perti cammuniste frenceis. membre du comité central. A l'époque, vous étiez l'un des derniers représentants communistes de l'union de la gauche eu sein du gauvernement Fabius. Pensez-vous que vos convictions ont pu jouer dans cette éviction?

- Peut-être, mais j'étais surtout l'un de ceux qui menaient la bagarre pour la santé publique contre le sida. l'avais, à dire vrai, déjà eu dos problèmes. Ce fut notamment le cas-en 1984 puis en M. Laurent Fabius, evait fait effectuer des ponctions financières importantes sur le chapitre de la prévention générale, aut-chapitre qui insupportait le ministère du budget, ce dernier se demandant toujours ee que nous pouvions faire de ces sommes. L'une de ces ponctions financières a été affectée au centre mondial Informatique et ressource humaine. A cette époque nous commencions a consacrer une partie de cet argent à la prévention du sida. La situation était ubuesque, invraisemblable.

- Pourquoi n'avez-vous pas lancé un cri d'alarme en évoquant publiquement les conditions de votre dépert, les inquiétudes que vous nourrissiez quant à l'épidémie de sida et aux lenteurs de l'action préventive?

The Park

-program

Marin James

Mary Table

A A. P. S.

Margaret .

- l'aurais sans doute du le faire. En 1986, j'avais été élu député de l'Hérault et j'ai fait une intervention sur le sida à l'Assemblée nationale. Pour revenir à la question précédente, je tiens à souligner que les principaux freins à la généralisation de la prévention du sida provenaient du cabinet de M= Dufoix. Il faut aussi, il est vrai, se souvenir des interrogations scientifiques de l'époque quant à la valeur à accorder à la séropositivite. Sur le fond, entre ceux qui tenaient un discours alarmiste et ceux qui disaient qu'il n'y avait là aucune orgence, les ministres pensaient avoir tout interêt, pour des rnisons financières, à n'entendre . que les seconds. Si à l'époque j'avais été bien sage, on m'eurait sans doute laissé tranquille.

- Quitte aujourd'hui à pouvoir vous reprocher de ne pas avoir joué le rôle qui devaît être celui d'un directeur général de le santa?

- Peut-être, »

Propos recueillis per JEAN-YVES NAU et FRANCK NOUCH!



#### **EN BREF**

o M. Durieux invlte les compagnies d'assurances à proposer un système d'indemnisation des bémo-poiles et des transfusés. – Interroge dimanche 13 octobre sur la Cinq, M. Bruno Durieux, ministre délégue charge de la santé, a confirme, à propos de l'indemnisa-tinn des hemiphiles et des transfu-ses contaminés par le sida, qu'il revient « aux compagnies d'assurances de proposet un systètue d'indemnisation à négacier avec les associations qui représentent ces muludes » (le Monde des 3 et 4 octubre). « L'Etat, a précisé M. Durieux, ne ve desengage pas, au contraire. Cette negociation se fera sous son égide. Nous avons beaucaup insisté pour que les inulailes qui souhaitent aller jusqu'an bout des procedores engagées devant les tribunaux puissent les continuer s'ils le désirent, »

ramses 92 l'actualité en question Un nouvel ordre international insaisissable

Dix ans de références

ifri/DUNOD

policier à Strasbourg. - Un adoles-cent de seize ans, qui jouait en avec des pistolets à cau, samedi soir 12 octobre, dans un parking de Strasbnurg, a été blessé n l'épaule par un policier qui se serait cru menacé. L'adnlescent, qui snuffre d'une fracture à l'épaule gauche, a pu regagner son domieile dans la soirée de dimanche. Pour la préfecture de Strasbourg, il s'agirait d'un « incident de service ». - (AFP.) a Innudations menetrières an

Mexique et en Italie. - Des inondations ont endeuillé le Mexique et l'Italie, tuant douze personnes dans le premier pays et huit dans le second. Au Mexique, sept Etats ont subi des pluies torrentielles pendant une dizaine de jours : outre les douze morts, on déplore vingt deux milles sans abri et des dégats matériels importants. En tue, les 12 et 13 octobre, huit personnes en Toscane, en Sicile et en Ligurie. - (AFP. AP.1

□ Marée importante à Venise. Une marée, accrue par un fort vent soufflant de la mer, a inondé Venise, samedi 12 octobre, noyant les zones les plus basses du centre historique de la ville. Toutefois, le niveau de la mer n'est monté « que » de 90 centimètres, alors qu'il avait atteint 128 centimètres le 10 décembre 1990 et 194 centimetres le 4 novembre 1966.

#### RELIGIONS

La polémique autour du livre de M. Jean-Claude Barreau

#### Nouvelles critiques contre le président de l'Office des migrations

Cree à l'initiative de M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur et des cultes, le 15 mars 1990, le Conseil de réflexion sur l'islam en France (CORIF) proteste, dans une déclaration publice, vendredi // octobre. contre le récent livre de M. Jean-Claude Barreau, président de l'Office des migrations internationales (OMI), intitule De l'islam en général et du monde moderne en parti-culier (le Monde du 28 septembre). « Les déclarations de M. Barreau

contiennent des propos qui contre-viennent à l'esprit et à la lettre de la Constitution de la France, écrit le CORIF. L'un et l'autre condamnent expressiment la discrimination sur des critères d'appartenance religieuse et l'entrave à la liberté d'exercice des cultes. Et c'est ce que l'on fait lorsque l'on déclare que « toutes les reli-gions ne se valent pas», d'autant que la discrimination religieuse se confond en l'espèce à la faveur de la confusion intellectuelle avec la discrimination raciale... » «Tenir de tels propos, poursuit le CORIF, revient bel et bien à enfreindre les lois fran-çaises: le président de l'Office des migrations, qui est parfaitement dans son droit quand il exige que les lois de ce pays s'appliquent à tous

ceux qui l'habitent, ne donne pas l'exemple en mattere de discipline civique».

De son côté, l'Association pour i dialogue islamo-chrétien (ADIC) estime, dans un communiqué du 11 octobre également, que le livre de M. Barctau « temoigne d'une pro-fonde inéconnaissance de la culture musulmane, si proche pourtant de la tradition juive et chrétienne. Il ne peut que blesser la foi des croyants et la conscience de tout homme attaché au respect des libertes».

Te Mande Une histoire la démocratie en Europe Antoine de Baecque EN VENTE EN LIBRAIRIE

## La douce euphorie de l'équipe de France

L'équipe de France de football a définitivement assuré sa qualification pour le championnat d'Europe des nations 1992 en Suade en s'imposant contra l'Espagne (2-1), eemedi 12 octobre, à Séville. Les deux buts français ont été inscrits dans le premier quart d'heure de jeu par Luis Fernandez et Jean-Pierre Panin. Sur un terrain très lourd - de violentes pluiea s'étaient abattues sur l'Andalousie - les joueurs de Michel Platini, invaincus dapuia mara 1989, ont confirmé leurs ambi-

#### SĚVILLE

da notre anvoyé spécial

Où s'arrêtera-elle? Michel Platini lui-même a sans doute cessé de se poser la question à propos de son équipe de France. Elle échappe tant à la logique du jeu et des hommes que toute prévision quant à ses performances à venir s'avère impossible. Vietorieuse en Espagne (2-1), qualifiée pour la phase finale du championnat d'Europe des nations, invaincue depuis trente et un mois (1), cette sélection est capable de tous les exploits, y compris celul d'obliger son sélectionneur à se laisser aller, lui aussi, à une douce

Car le discours de Michel Platini a bel et bien changé à mesure que l'équipe nationale franchissait les obstacles sur le chemin de la Suède e pays où sera disputé l'Euro 92, du 10 au 26 juin prochain. A ses débuts de technicien (il a remplacé Henri Michel en novembre 1988), il ne prenait guère de risque dans ses promesses. Certes, il louait volontiers ses joueurs, évoquait une « généra-tion d'avenir » mais, de peur de décevoir, s'efforçait bien souvent de moderer l'enthousiasme ambiant. Aujourd'hui que la qualification est acquise, l'ancien capitaine des Bleus

Le Finlandais Ari Vatanen

(Citroën) et l'Américain Danny

Laporte (Cagiva) étaient en tête

de leur catágorie, dimenche

13 octobre, à l'issue de la hui-

tième étape du dixième Rallye

euto-moto des Pharaons qui doit

s'achever mercredi 16 octobre.

Samedi 12, l'équipier de Jacky

Iclox, Christian Tarin, avait été

trensportă grievement brûlé à

l'hôpitel interarmes Percy de

ABOU-SIMBEL

de notre envoyée spéciale

Une voiture brûle ee samedi 12 octobre dans le désert égyptien. Elle s'est enflammée dans une vallée noire, entre Abou-Simbel et Assouan. Hier encore, le désert empruntait des formes marines, comme en souvenir du bon vieux temps où l'océan s'y risquait. Il se faisait banquise, pain de sucre, mer de sable, les rochers se pernaient pour des toutues et le solell

prenaient pour des tortues et le soleil couchant, sur un horizon parallèle à

la piste, pour un conquérant. Mais ce matin, le désent s'est enlaidi : un gros cuillon noir, il s'est fait cratère, il s'est fait volcan. Et il est même devenu moche, comme la réalité jors-

que rien ne va plus et que les jeux sont faits.

Une voiture brûle ce samedi au kilomètre 136 de la septième étape. Ce n'est pas le premier accident de cette dixième édition du Rallye des Pharsons. A mi-parcours, il manque un tiers des concurrents. Un chef d'autressies de teapeux publics de

d'entreprise de travaux publics de Saint-Donlehard (Cher), François

Clamart.

à domicile en 1984.

Samedi soir, après le succès sur des Espagnols démobilisés qui n'avaient plus aucune chance de n'avaient plus aucune chance de qualification, il lançait ainsi: « Ce n'est qu'une ètape. Nous irons en Suède pour gagner. J'espère qu'à l'étronger nous serons considérés comme des favoris.» A ses côtés, le capitaine Manuel Amoros estimait que l'équipe serait « à coup sûr très compétitive». Luis Fernandez, auteur du n'emise but (124) assurait qu'elle. du premier but (12), assurait qu'elle était désormais « respectée en Europe». Et Jean-Pierre Papin, le second buteur du jour (15), promet-tait de « sacrocher à l'invincibilité » qui porte sur dix-huit matches dont sept victoires en sept rencontres de qualification pour l'Euro 92 (un dernier match reste à jouer contre l'Is-lande, le 20 novembre à Paris).

Rien ne semble pouvoir empêcher la sélection française de poursuivre son chemin de gloire. Déconcertante de réussite, elle se joue avec inso-lence de toutes les embûches, évite les pires guet-apens, à commencer par ceux de l'bistoire et de la mémoire. Ainsi, l'escapade de Séville, une ville où la sélection espagnole n'avait pas perdu depuis 1923, constituait-elle un piège à nos-talgie comme le football aime à s'en inventer. La tentation était grande de voir dans cette virée andalouse une manière d'exorcisme, neuf ans après la défaite aux tirs au but, en demi-finale du Mondial 1982 face

#### Indifférence du passé

Pressés de venger leurs prédéces-seurs et de soutenir ainsi la com-paraison avec la «grande équipe de France du capitaine Platini», les joueurs français ont très vite fait comprendre que tout rapprochement entre l'équipe de 1991 et celle de 1982 n'avait pas lieu d'être et qu'il serait, quoi qu'il advienne, artificiel et mal venu. Les hommes, les équipes, les enjeux étaient différents. La ville, elle-même, était méconnais-

AUTOMOBILISME : le Rallye des Pharaons

moyens de décrocher un deuxième sable. Ses faubourgs ne sont qu'un vaste chantier dont devrait naître une cité «universelle» lors de l'expovaste chantier dont devrait naître une cité «universelle» lors de l'expo-

sition du même nom, en 1992. Quant à Sanchez-Pizjuan, le stade des quartiers populaires où avait eu lieu le match bistorique, il avait été délaissé au profit une enceinte plus intime, Villamarin, située dans un quartier résidentiel de vieilles demeures andalouses. La météo, elle aussi, était différente. C'est par une soirée estivale et devant des tribunes bondées qu'Harald Shumacher avait joué les karatéka contre Patrick Battiston. C'est sur une pelouse boueuse et devant vingt mille spectateurs que Fernandez et Papin ont inscrit les buts du succès, le but espagnol étant marqué par Fernandez Abelardo

Comme pour mieux affirmer leur obsession de l'avenir et, du même coup, leur indifférence du passé, les Français ne se sont donc pas prêtés au jeu du sentiment et du souvenir. Ils avaient entre quinze et vingt ans en 1982. Ils en auront entre vingtcinq et trente en 1992. Aujourd'hui, l'équipe de France regarde exclusive-ment devant elle. Cette tendance à foncer sans terrir compte de l'obstacle lui vaut désormais d'être crainte par ses rivales européennes. Aucune équipe en passe de se qualifier pour la compétition suédoise – outre la France, la Suède (pays organisateur), on devrait retrouver les Pays-Bas, l'Allemagne, l'URSS, l'Angleterre, l'Ecosse et le Danemark ou la Yougoslavie - ne lui parait irrémédiablement supérieure.

Du propre aveu du sélectionneur néerlandais Rinus Michels, la formation de Platini n'est pas sans rappe-ler, par sa générosité et sa capacité à ler, par sa générosité et sa capacité à se livrer corps et âme, la grande équipe des Pays-Bas des années 70. A leur manière, bien qu'ils ne disposent pas de joueurs aussi inlentueux que l'étaient Johan Cruyff ou Johan Neeskens, les Français pratiquent en effet un football total. Un défenseur tel que le Marseillais Jocelyn Angloma, excellent contre les Espagnols, vient fréquemment prêter. gnols, vient fréquemment prêter main-forte à ses attaquants, tout comme le milien de terrain Didier Deschamps

rosité est à la fois le point fort et le talon d'Achille de l'équipe de France. A force de se donner sans compter en défense et au milieu de terrain, d'oser les actions les plus audacieuses en attaque, elle est parfois victime d'une forme d'ivresse du jeu. Les attaquants oublient les consignes tactiques ou multiplient les gestes techniques inutiles (Eric Cantona). Les défenseurs se sentent des envies de dribbles et d'exploits sans en avoir la capaeité (Bernard Casoni). Et l'ensemble de l'équipe s'expose ainsi à la riposte adverse. A Séville, comme un mois plutôt à Bratislava face à la Tchécoslovaquie (2-1), elle a parfois connu d'inquié-

tants passages à vide, des «trous noirs» dont les Espagnols, bien mal-adroits, n'ont pas su profiter. D'iei le mois de juin, einq matebes devrajent permettre à Michel Platini de procéder aux réglages qui s'imposent encore (2),

jeu et dans la répartition des tâches. Toute la difficulté consistera pour lui à doter son équipe d'un meilleur

PHILIPPE BROUSSARD

(1) Le dernier revers de la sélection date du mois de mars 1989 et d'un déplacement en Ecosse (2-0) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde. Depuis, elle n'a pas été dominée une seule fois en dix-hait rencontres. Même l'équipe du capitaine Platini n'avait pas fait mieux au début des années 80 puisque son record en de quinze matches sans défaite entre octobre 1983 et mai 1985.

(2) Cinq matches sont programmés cette saison pour l'équipe de Michel Platini: France-Islande (championnat d'Enrope) le 20 novembre à Paris; Angleterre-France (amical) le 19 février 1992 à Londres; France-Belgique le 25 mars à Paris (amical): Autriche-France (amical) le 27 mai à Vienne; France-Pays-Bas (amical) le 5 juin dans une ville à désigner.

LOTO SPORTIT N 44 RESULTATS OFFICIELS MATCH DU JOUR ESPACNE FRANCE 

> 20 F 36 148

l'actualité en question U.R.S.S.: le chaos Allemagne unifiée:

les difficultés

Dix ans de références ifri/DUNOD

## "L'Etat culturel" ou le Jacklangisme en question

PHILIPPE MEYER - L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI

## Il fait bon lire cette sainte colère...

Cette œuvre est une contribution de première importance à la réflexion nécessaire sur ce que doit être la démocratie.

PHILIPPE MEYER - L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI

"La démocratie..."

"La montée en puissance de

l'État culturel est révélatrice

d'un affaissement grave de la

vitalité intellectuelle et artisti-

que de la démocratie française et elle contribue à l'aggraver."

"Hochets et gadgets..."

"Ce livre courageux et pres-

que solitaire, tant il prend

d'idées admises à rebrousse-

poil, ne se complaît jamais

Soo auteur risque d'être mis

à mal par la gauche comme

par la droite, tant il est vrai que dans cette "religion d'État"

qu'est devenue la culture le

clerge bas et baut abandonne ses petites différences pour

faire front uni contre tous ceux

qui mettent en doute le carac-

dans la provocation.

"L'événement..."

"Tout le Paris qui pense semble avoir les yeux tournes vers lui. Conspué ou enceosé L'État culturel de Marc Fumaroli, professeur au Collège de France, est l'événement philosophique de la rentrée.

En France, constate Fumaroli, une monstrueuse synthèse, née du mariage morganatique entre le marxisme anti-bourgeois et la société de consommation, s'est mise en place au fil des années: un État-Providence qui a, modernité oblige, prétendu évangéliser les masses en multipliant les «espaces culturels »."

**Michel Grodent** Le Soir de Bruxelle

"La mémoire..."

certain : la mémoire.

monstre sacré, s'appelat-il Andre Mairaux.

> Alain Peyrefitte ie trançaise Le Figaro

"L'intelligence..."

"Par l'intelligence c'est un merveilleux essai, oostalgique et fécond, sur l'esprit de la France. Mais par la pénétration c'est un livre d'un moraliste profond.

Consommation et culture prier eo commémorant."

"Redoutable..."

"Trop fondamental pour être réduit à uo factum expéditif, trop historique pour être suspect d'opportunisme politique, trop désespéré pour être l'objet de je ne sais quel règlement de comptes, trop inspiré pour être oégligé, ce livre o'eo est que plus redoutable."

Jérôme Garcin L'Événement du Joudi

**MARC** 



"Le plaisir que l'on éprouve

à la lecture de cet essai pam-

pbletaire releve d'abord du

D'un bout à l'autre, ses trois

cents pages sont une réaction

ioveuse et salutaire contre

l'esprit cul-de-plomb des

Jamais vous n'imagineriez,

mes jeunes eamarades, vous

qui vous ébrouez allégrement

dans cette mare aux canards

que l'on appelle desormais is

culture, à quel point nous

nous sommes embêtés entre

"Le plaisir..."

défoulement.

années soixante.

1965 et 1975."

Ŀ

## **FUMAROLI** L'État culturel

tère sacré de sa mission. Fumaroli nous invite à nous détourner des bochets et des gadgets dont on oous flatte sous le nom de modernité, miroir aux alouettes que l'on pourrait définir avec Baudelaire comme le paganisme des imbéciles."

Philippe Meyer L'Événement de Jeudi

"Un maître livre..."

"Comment la culture, synonyme jadis à la fois d'épanouissement individuel et de civilisation universelle, estelle devenue en France un. moyen d'uniformiser les masses dans ee qu'elles ont de moins original et de glorifier le pouvoir dans ce qu'il a de plus personnel?

Un maître livre, comme on disait à l'époque où la culture était concue non comme l'immersion dans un torrent anonyme, mais comme la conquête d'un jugement et d'un goût personnels."

Jean-François Revel

· L'État culturel, pat Marc Fumaroli

Jacques Julliard

De Fallois, 312 p., 125 F.

"Il fait bon lire cette sainte colère d'un procureur du Collège da France contre l'auto-encensement de l'État culturel. C'est l'œuvre d'un censeur exigeant.

Fums roli réfute la religion culturelle, son illuminisme amnésique, la prolifération de ses fêtes. Contre cet épbémère monde nouveau, un remède

Quel remède contre l'oubli! La précision de ce réquisitoire brillant, bouillant, jamais brouillon, n'épargne aucun

façonnent la religion des modernes: le "tout eulturel" remplit le vide des âmes, et l'administration nous invite à

Jean-Claude Casanova L'Express

Lepeltier, conquante et un ans, s'est tue en franchissant une dune cas-sante. Un jeune employé d'une société de gardiennage, Fabrice ramses 92

l'actualité en question Christianisme: son rôle dans le monde

actuel Dix ans de références ifri/DUNOD

Leroux, vingt-trois ans, est mort sur une route de liaison un quart d'heure après qu'on lui ait confié un volant qu'il connaissait mal. Depuis que Ari Vatanen s'est fait voler sa voiture à Bamako, les sociétés de vigiles sont aussi des voyages sahariens.

Mais cette voiture en flammes est celle de l'acky (ley et Christian)

Parce qu'il a tant gagné

Sur les cailloux noirs, le kevlar, la fibre de verre, le titane, l'huile des amortisseurs flambent à cœur joie, et le magnésium des jantes, dans une lumière blanche, étectrique. Ce matin encore Christian Tarin offrait l'une de constitue de la constitue d encore Christian Tarin offrait l'une de ses combinaisons de course à un journaliste. Une combinaison légère, une plume à côte de celle mieux ignifisée des pilotes de formule l. Mais il ne viendrait pas à l'esprit des constructeurs de climatiser les voitures destinées au désert. Ni à celui des concurrents de se plaindre. Certains conduisent en T-shurt. « Inch. Allah », comme dit Jacky Ickx.

La voitnre sursante sous l'effet pagné hunt Grand Prix et six éditions des Vingt-Quatre Heures du Mans. Il court encore et « justement », dit-il, parce qu'il a tant gagné. Pent-être moins à la poursuite de la gloire que du plaisir. Et l'après-midi, après la course, il lui arrive de fuir l'usine et d'aller se réfugier sur une falaise avec son coéquipier. Christian Tarin imite

Bourvil. Les deux amis mmass dents de requin et des coquilles

Christian Tarin grièvement brûlé

eelle de Jacky Ickx et Christian Tarin. Au sortir d'une caravane de Tarin. Au sortir d'une caravane de petites bosses abordée à 145 km/heure – Jean Todt, le patron de Peugeot-l'albot Sports, se trouvait justement dans l'hélicoptère qui survolait alors la Citroën ZX et Vatanen avait déjà pris plus de trente minutes d'avance – la voiture a fait plusieurs tonneaux et elle a pris feu presque instantanément. Hier encore, Christian Tarin, quarante ans, pilote instructeur de 737 en Belgique, plaisantait au bord de la piseine à Abou-Simbel, Il y a une demi-heure à peine, au passage du temple de la vallée des Lions, il répondait au salut des spectateurs, malgré la difficulté de sortir un bras d'une voiture privée de feniètre coulissante. Et soudain, une forme grise allongée sur le soi, brûlée à 90 %. L'ostéopathe de l'équipe. Jacques Bonnier, est effondré. Déjà il était un peu fatigué de ces épreuves où l'esprit d'aventure se perd dans la démesure. Ce qu'un concarrent, un motand, appellera les stallyes pognons.

La voitnre sursante sous l'effet d'une explosion. Jacky lekx, lui, a rènssi à enlever son harnais et à s'ex-traire à temps du véhicule. Le cham-pion beige a quarante-six ans. Il a gagné hurt Grand Prix et six éditions

d'oursins fossilisées. L'hélicoptère va Jacky Ickx marche seul dans la plaine noire. « Il est foutu, il est joutus. répèto-t-il, selon Fenouil, l'or-ganisateur, qui s'est brûlé le bras au seul contact de celui de Christian Tarin en l'aidant à se dégager du

Mais là-bas, la forme allongée, la silhouette de cendre répond à son a mi : « Co vo. co vo. »
Une heure plus tard, quand passe le concurrent 229, la voiture n'est plus qu'un recroquevillement calciné. Jaques Boissonnet, lui, est plutôt content de sa journée. L'an dernier, il content de sa journée. L'an dernier, il a englouti une part d'héritage pour ce rallye. Cette année, il se bagarre pour figurer dans les vingt premiers. Henri Pescarolo, un miraculé, détaille de son côté, avec un détachement souverain, toutes les sensations d'un grand brûlé. D'expérience, les grands professionnels savent que le plaisir et la mort sont inséparables. Comme dit Gilles Desheulles, un ancien pilote moto: « C'est un jeu, tout ceci est un jeu. »

**CORINE LESNES** 

**ECHECS** La Coupe du monde

Karpov et Ivantchouk inséparables

Dans la quinzième et dernière ronde du premier tournoi de la Coupe du monde d'échees qui s'est clos, dimanche 13 octobre, à Reykjavik, Karpov et Ivantebouk avaient chaeun les Noirs. Si le jeune grand maître soviétique a partage assez rapidement le point avec Seirawan, Karpov a lutté jus-qu'au bout - cent dix-neuf coups! - avant d'accepter la nullité contre elman. Ainsi les deux champions ont terminé premiers ex acquo du tournoi, largement déta-chés de la paire yougoslave Linbo-jevie et Nikolie, à laquelle est venn se joindre le jeune Khalif-man, qui, avec les Noirs, a battu Ehlvest.

1. Karpov et Ivantchouk, 10.5, sur 15 possibles: 3. Ljuhojevie, Nikolie et Kbalifman, 9; 6. Seirawan, 8; 7. Ehlvest et Speelman, 7,5; 9. Beliavsky et Portisch, 7; 11. Hjartarson et Salov, 6,5; 13. Chandler, 6; 14. Andersson et Timman, 5,5; 16. Goulko, 5.

Huit équipes dont celles des Samoe occidenteles et du Canada participeront aux quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, les 19 et 20 octobre. eprès avoir obtenu leur quaiffication lors des matches de poule qui deveient prendre fin lundi 14 octobre eprès le rencontre Zimbabwe-Japon, sans incidence sur la suite de la compétition. La Nouvelle-Zélande, le France, l'Ecosse, et l'Australie, qui ont terminé chacune en tete de leur poule, ont ráussi un premier tour parfait en remportant leurs trois matches. Parmi les seconds qualiflés de cheque poule, qui se sont tous imposés à deux reprises, l'Angleterre et l'Irlande étaient attendus. En revanche, les Samoa occidentales qui disputaient leur premiéra Coupe du monde et le Canada ont créé une certeine surprise. Ces deux équipes devront réaliser de véritables exploits pour eccèder aux demi-finales. Les joueurs des îles du Pecifique rencontreront l'Ecosse, à Edimbourg, et les Canadiens seront opposés aux All Blecks, champions du monde en titre, à Lille. Le pari s'amonce également difficile pour l'Irlande qui sera confrontée aux Wallabies eu stade de Lansdowne Road è Dublin. Le quart de finale le plus indécis se jouera au Parc des princes, à Paris, avec un classique du Tournoi dec siraq nations mettant aux prisez la France é

Poule 1
Nouvelle-Zélande b. Angleterre 18-12
tralie b. Etats-Unis 30-9
Nouvelle-Zélande b Etats-Unis 46-6
Angleterre b. Italie 36-6
Angleterre b. Etats-Unis 37-9
Nouvelle-Zélande b. Italie 31-21
Classement: 1. Nouvelle-Zélande, 9
prs; 2. Angleterre, 7 prs, 3. Italie. 5 prs; 4. Etats-Unis, 3 prs.

l'Angleterre.

Poule 2
Ecosse b. Japon 47-9
Irlande b. Zimbabwe 55-11
Irlande b. Japon 32-16
Ecosse b. Zimbabwe 51-12
Ecosse b. Irlande 24-15
Classement: 1. Ecosse, 9 pts. 2.
Irlande, 7 pts; 3. Zimbabwe, 2 pts. 4.
Japon, 2 pts.

Poule 3
Australie b. Argentine 32-19
Samoa b. Pays de Galles 16-13
Australie b. Samoa 9-3
Pays de Galles b. Argentine 16-7
Australie b. Pays de Galles 38-3
Samoa b. Argentine 35-12
Classement: 1. Australie 9 pts: 2
Samoa occidentales, 7 pts, 3. Pays de
Galles, 5 pts; 4. Argentine, 3 pts.

Poule 4
France b. Roumanie 30-3
Canada b. Fidji 13-3
France b. Fidji 33-9
Canada b. Roumanie 19-11
Roumanie b. Fidji 17-15
France b. Canada 19-15
Classement: I. France 9 pts: 2.
Canada, 7 pts; 3 . Roumanie, 5 pts; 4.
Fidji, 3 pts.

Quarts de finale Samedi 19 octobre Ecosse/Samoa à Edimbourg (Canal Plus. 12 h 50) France/Angleierre à Paris (TF 1. 14 h 50)

Dimanche 20 octobre Australie/Irlande à Dublin (Canal Pius, 12 h 50) Nouvelle-Zélande/Canada à Lille ( TF 1, 14 h 50)

• 150 pages - Prix 80 F

Le Quinze de France e terminé premier de la poule 4 de quelification de le Coupe du monde de rugby : eprès evoir battu les Roumains et les Fidjiens, les équipiers de Serge Blanco se sont imposés dimanche 13 octobre à Agen fece eux Canadiens. Toutefois cette victoire laborieuse, errachée sur le score de 19-13, n'est pas pleinement rassurante dans la perspective du quart de finele contre l'Angleterre, samedi 19 octobre au Parc des

Princes. Mnndialement connue pour ses pruneaux, Agen a aussi un peu tendance à se prendre nour le nombril du rugby. La préfecture ne Lot-et-Garonne se veut experte dans ce jeu dont elle pense tirer quelques ficelles. Elle puise cette arrogance dans le fait d'avoir l'un des sions puur dirigoant do la Fédération française et beaucoup d'autres portant le maillot bleu de l'équipe nationale. Un telle attitude réserve souvent de mauvaises surprises. En tout cas, Agen a failli en avoir une dimanche 13 octobre. Elle est allée au stade Armandie comme on va à l'opéra, en sifflotant le grand air de la victoire française. Et elle en est sortie-abasourdie; ce n'était pas le livret promis, une drôle de scie canadienne lui avait vrillé les tympans.

Ce fut une véritable cacophnnie dans le camp français oprès l'exécution parfaite des dix premières minutes. Celles-ci furent conclues par un essai modèle de l'ailier Jean-Baptiste Lafond: une fixation du troisième ligne Eric Cbamp, uoe feinte de l'arrière Serge Blanco, puis une autre de Lafond. Mais après cela, plus n'eo

de coostruit ou presque. A tel puint que les Cenediens furent menaçants au score (13-10) jusqu'à vingt minutes du coup de sifflet final. Cinq jours après avoir surclassé les Fidjiens (33-9), les Français ont raté leur match, ne repoussant le danger que grâce à deux coups de pied de pénalité bottés par Thierry Lacroix sans le moindre souci de panache.

#### Des joueurs interchangeables

Agen l'aquiteine aurait du consulter un atlas pour s'épargner pareils désagréments. Car tout est affaire de géographie. Le Canada est vingt fois plus grand que la France, et les rugbymen y sont trois fais mains nombreux que dans l'Hexagone. Apparemment, cela n'est guère favorable à le constitutinn d'une équipe natinnale de rugby performante, d'autant que les meilleurs ethlètes du pays n'y ont rieu à gagner ; hockey sur glace, football eméricain et -ball leur offrent des fortunes. Mais en y regardant de plus près, on constate que l'essentiel des nucurs canadiens habitent dans 'ouest du pays, surtout en Colombie britannique.

Contrairement au rugby américain qui n'est pas parvenu à surmonter le problème des distances pour mettre sur pied une compétition nationale permettant de faire émerger une élite, le rugby canadien a ainsi réussi à se structurer efficacement: on dispute un vrai championnat, on pratique génération après génération. Si l'oo après génération si l'oo après génération. Si l'oo ajoute à cela que le jeu est enscigné dans les callèges, comme naguère eo Grande-Bretagne, on comprend mieux pourquoi il fallait se mélier de cette équipe de types eux physiques de bücherons et aux curriculum virae de cadres

dynamiques : elle est composée de grosses têtes qui ont des gros bras. Agen l'orgueilleuse était forte de

Agen l'orqueilleuse était forte de ses certitudes. Elle a été hluffée par une autre culture. En Amérique du Nord, le taylorisme se pratique au plus hant degré dans les sports d'équipe. Dans une partie de fintball, certains jnneurs ne rentrent sur le terrain que pour des phases de jeu qui n'excèdent pas quelques secondes. Les règles du rugby ne l'autorisent pas, mais les Canadiens se sont inspirés de ces principes fonctionnels pour composer leur équipe.

composer leur équipe.

Ligne par ligne, les vingt-six jnueurs sélectinanés pour la Coupe du monde sont pratiquement interebangeables en fonction de l'adversaire qui leur est proposé. Après avoir visionné les matches de l'équipe de France. les «coaches» canadiens, Mike Luke et lan Birtwell, ont sinsi décidé d'augmenter le tonnage de leur pack qui est passé à 853 kilos. Il s'agissait de bloquer les avants français sans rien perdre en tonicité. Ce plan a largement réussi.

#### La faute de Pascal Ondarts

Excepté peodant les dix premières minutes, les Hadley, Robertsen, Jackart et Evans ont fait jeu égal avec les avants français dans la longue partie de tampoooage que fut le match. Les deux camps y nnt perdu des plumes, mais les Français un pen plus peut-être avec les sorties de l'ouvreur Didier Camberabero (blessé aux côtes) et du centre Philippe Sella (contracture à la cuisse), qui risquent de manquer sérieusement dans la suite de la compétition.

Agen la futile se berçait d'illusions. Elle était persuadée que les Canadiens avaient aussi peu d'imagination et d'inspiration que leurs maîtres anglais. Elle fut esto-maquée quand Thierry Lacrnix, rentré à la mi-temps pour remplacer Didier Camberarbero, fut intercepté à quelques mètres de l'en-but canadien par son bomologue Garetb Recs, qui avec un culot insoupçonnable fila comme un diable vers la ligne française et ne fut arrêté qu'eprès 70 mètres de course.

C'est le même Rees qui, juste avant la mi-temps, a lancé à l'essai l'arrière Marc Wyatt après une trouée du troisième ligne Gordon McKinnon, et qui «enquilla» un drop de 30 mètres à l'heure de jeu. Avec une carrure de talonneur et des jambes d'ailier, le bonhomme e du talent. Il en a eu plus en tout cas pendant cette partie que le capitaine français habituellement préposé aux «exploits»: Serge Blanco accumula les maladresses comme s'il avait du mal à suivre le «film».

Agen l'acariàtre e néenmoins trouvé une raison à tant de malbeurs. C'était la fante à l'arbitre: l'Irlandais Stephen Hildich a sifflé à tort et à travers. En particulier lors qu'il a refusé au centre Sedourny, à peine entré sur le terrain à la place de Sella, un essai qui concluait un superhe mouvement des trois-quarts avec Blanco intercalé deux fois dans l'action. Cet arbitre e eu le mauvais goût de relever une faute du pilier Pascal Ondarts sur un adversaire pendant le développement de l'action.

Cela a permis de détourner l'attention de l'essentiel : finalistes de la première Coupe du munde, les Français, qui out été perturbés par de nombreuses crises intestines, auront besoio de beaucoup de chance pour faire aussi bien dans cette deuxième édition.

ALAIN GIRAUDO

POULE 3: Les Samoa occidentales battent l'Argentine 35 à 12

## Les All Blacks contrefaits

Les Samoa occidenteles se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby en battant l'Argentine 35 à 12, dimanche 13 octobre à Pontypridd (pays de Gelles). Aprés un début difficile, les Samoans, équipe surprise de la compétition, ont dominé une deuxième mi-temps émailée de quelques brutalités, inscrivent six essais contre un eux Argentins. Ils rancontreront l'Ecosse en quarts de finele, samedi 19 octobre à Edimbourg.

PONTYPRIDD

de notre envoyé spécial

Les Samoans ont eu raison de ne pas passer au jeu à treize. En 1987, ils avaient sérieusement envisagé de faire sécession, pour marquer leur déception de ne pas avoir été invités à la première Coupe du monde. Le monde de l'ovale y aurait sans doute survéeu. Eux se seraient privés de la plus douce des revanches : une qualificatinn pour les quarts de finale de la deuxième édition. Après avoir assommé les Gallois dans leur antre de l'Arms Park, ébranlé les favoris australiens et laminé les Argentins, sous les yeux de ceux qui leur avaient préfèré le Tonga à l'époque. Ils auraient aussi privé les amateurs du plus beau des spectacles : trois vraies parties de rugby, intenses, loin des petits calculs et des grands coups de pied d'autres équipes aux longs palmarès.

Les Samoans aux visages mats n'ont, eux, d'interminables que leurs noms. Pour le reste, ce sont de parfaits inconnts venns d'un

minuscule arcbipel d'à peine 150 000 habitants, dont moins de 5 000 rugbymen. D'un pays (1) si isolé, à plus de 3 000 kilomètres de la Nouvelle-Zélaode, que l'ovale y a longtemps tourné en rond. « Notre fédération est très pouvre en nous sommes loin de 10ut, explique le manager de l'équipe, Tate Simi, sourire vissé sur une bouille joviale. Avant les éliminotoires de lo Coupe du monde, nous n'étions pratiquement pas sortis du pays. Nous avions fait deux tournées en Europe, et seul le pays de Golles nous avait rendu visite en 198d ». Les Gallois s'étaient alors facilement imposés à des Samoans aux qualités pbysiques évidenles, mais brouillons et très limités tactiquement,

#### Expérience et discipline

Tout a changé lorsqu'en vue de la Coupe du monde les dirigeants de la fédération ont réalisé que l'île au trésor se trouvait à leur portée : la Nouvelle-Zélande, dont la capitale Auckland est la pre-mière ville polynésienne du monde. Là, des jnueurs samoans cinigrés se frottaient aux meilleurs samedis. Certains arrivaient même a pousser la porte des All Blacks, cumme Michael Jones - né à Auckland mais d'origine samoane

ou le demi de mèlée Graeme
Bachnp, dont le frère Stephen est
l'ouvreur de l'équipe des Samoa.

» En rappelant ces joueurs, dit Tate Simi, nous avons gagne en expérience internationale et en discipline. La sélection contrôle bien mieux le baltan, à l'image des Bla-cks. Notre seul difficuté, c'est que nous ne pouvons jamais rassembler tout le monde pour des sessions d'entraînement : il y o toujours des juueurs retenus en Nouvelle-Zéionde.» Les progrès unt été d'au-tant plus rapides que les sélection-neurs n'ont pas lésiné sur la quantité: seuls deux des membres de l'équipe qui a battu les Galinis à Cardiff jouent sur leur île natale. N'allez pas dire pour autant à Tate Simi que sa sélection - dont les entraîneurs sont deux anciens Blacks - o'est que la formation de réserve, l'équipe B de la Nouvelle-Zélande. C'est le meilleur moyen de figer son sourire. « Nous sommes l'équipe A des Samoa, et nous avons nos propres qualités. Il suffit de nous regarder sur un terrain. » Il suffit même d'observer no seul des joueurs pour comprendre : les Samoans ne soot pas élancé comme les Fidjiens, dévoreurs d'espaces. Ils sont plus trapus, plus larges d'épaules et de jambes. Et leur jeu découle entièrement de cette puissance physique.

#### Savoir « raffüter »

La rigueur des plaquages d'abord. Pratiqués par le troisième ligne Apollo Perelini, lancé comme la fusée qui lui vant son prénom, ils deviennent un spectacle à eux seuls.

"C'est quelque chose qui vient naturellement à la plupart de nos joueurs, explique Bryan Williams, le coentraînent. Ils aiment le contact physique. Et un plaquage réussi peut être une excellente arme offensive: vous obligez l'adversaire à làcher la balle et en reprenez possession." Une arme de destruction aussi. Le bleu des maillots samoans semble étrangement enntagieux sur les enrps meurtris de leurs adversaires. A Pontypridd, deux Argentins nnt rejoint à l'hôpital les trois Gallois du premier match. L'un d'eux est sorti du terrain K.O. debout. Et les dirigeants argentins se sunt plaints à juste titre de quelques

plaquages à retardement. Paur ce dernier match de poule, les Samoans ont surtout mootré qu'ils savaient jouer à la main. Et dans ce domaine, le « samoan flair» n'est pas loin de valoir celui des Français. Avec une énorme différence: les trois-quarts samoans semblent indéracinables. Ils savent aussi bien « raffuter» - repousser un adversaire avec le bras - que plaquer. Que pouvait faire dimanche un Martin Teran, 72 kilos, face à l'euteur de deux essais, l'ailier Timo Tagaloa, 97 kilos, aussi rapide que lourd? S'accrocher au bulldozer lancé, et le suivre jusque dans l'en-but.

Dans leur hôtel de Cardiff, les murs de la salle de réunion de l'équipe sont recouverts de lettres de félicitations. C'est qu'à Apia, la capitale, Perelini, Tagaloa et le capitaine Pita Fatialois sont devenus des héros nationaux. La ville converge au beau milien de la nuit vers le stade municipal pour suivre la rencontre sur écran géant. Puis la fête commence.

JÉROME FÉNOGLIO

(1) Les Samoa occidentales, ancienne colonie allemande, out été placées sous mandat de la Nouvelle-Zélande – qui y a d'ailleurs implanté le rugby – par la Société des Nations en 1919. Elles ont obteau l'indépendance en 1962, tandis que les Samoa orientales restaient sous administration américaine.

#### --CADRAGE

## Avantages et inconvénients

«Le rugby est fait d'un tel tissu de fautes que sans la règle 8, nous serions obligés da sifflar an permanance. Cele donnerait un jeu affroyable.» La «règle d'or» dont parla René Hourquet, l'un des deux arbitres français de la Coupa du monde, c'est celle de l'«avantage».

Elle donne droit à l'arbitre de a'ebstenir de efffer quand il juge que cela pénaliserait l'équipe non fautive, qui est soit en train de gagnar du terrain, soit en possession du ballon.

«En gros, cele fonctionne comme au football, explique René Hourquet. Avec cependent une différence énorme: noue pouvons revenir eur notre décision si nous voyons que l'avantege n'e pes été productif. »

Ce qua le public a parfoia du mal à comprendre, quand il voit une équipe reculer da 30 màtree epràe un beau mouvement offensif pour tenter une pénalité à l'emplacement de la faute initiale.

ment de la faute initiale.

«La difficulté, ejoute René
Hourquet, c'est que pratiquement tout repose sur la subjectivité de l'erbitre. Noue
sommas eeuls juges pour
faire jouer l'evantage ou pour
l'interrompre, et notre
conception du jeu intervient
alors forcément. » La règle
huit est d'alleurs au centre
des débats sur la future révision du règlement.

En schématisent, deux écoles e'oppasant. Les Britanniques, très pointilleux sur l'application des lois du rugby, l'utilisent evec une parcimonie toute englosaxonne. Plus libéreux dans la pratique du jeu, les pays de l'hémisphère sud, rejoints par la France, n'hésitent pas à l'employer fréquemment.

## Faire vivre le jeu

René Hourquet fait partie de cette école, « Le règle nous permet de faire vivre la jeu, de respecter se continuité. Mais il faut faire attention. Elle peut devenir la pire dee choses si un certein ordre ne règne pas sur le ter-rain, si l'arbitre laissa las fautes s'enchaîner at que plus personne ne sait à laquelle il faut revenir. Imaginons qu'un event se mette à genoux dans un maul pour briser le mnuvamant de l'équipe edverse. Celle-ci progresse quand mame : je peux donc lui laisser l'avantage. Mais en passant, l'un de see aas joueurs se charge de punir le fautif. Je sanctionne la brutelité, et l'équipe qui avait l'avantage peut légitimement se plaindre que je n'ai pae sifflé la première faute, qui est à l'origine de la seconde. J'essaye donc de punir tout de suite les fautee d'anti-jeu et les brutalités qui pourraient donner lieu à des représa Tout en eechent que pour que le règle de l'eventaga soit vraiment efficace, il me faut la complicité des deux

J. F

#### Les autres résultats sportifs du week-end

#### ATHLÉTISME

Vingt Kilomitres de Paris

Déja vainqueur de l'épreuve en 1989, le Portugais Antonio Pinto, 24 ans, a gagné dimanche 13 octobre pour la despième fois la course sur route des Vingt kilomètres de Paris, le Diboutien Ahmed Sahleh, vioe-champion du monde de marathon à Tokyo et favori de l'épreuve syant déclaré forfait avant ls départ. Pinto s'est imposé sin 59 m 28 s devant le Soviétique Oleg Strigiakov (59 m 53 s), le Diboutien Youssouf Doukal (59 m 56), et les Français Depret 11 h) et Charvelier 11 h 0 m 13 s). Le première femme a été la Soviétique Natalia Artemova en 1 h 9 min 37 a. Quelque vingt-cinq mille concurrents ont participé à la crutre.

BASKET-BALL

94-82

The second secon

\*Dijon b. Villeurbanne.

Cholet, 11 points; 4. Gravelines, Antibes, Lyon, Mulhouse, Montpeller, Roanne, 10...

#### CYCLISME

Paris-Toors (Coupe du monde)

Le Beige de l'équipe néerlandaise TVM,
Johan Capor, âgé de 27 ans, a gagné au sprint la sourante et onzième édition de Paris-Tours, onzième manche de la Coupe du monde, devant l'Allemand Olaf Ludwig et le Néerlandais Nico Verhoeven au terme de 286 kilomètres de course qui ont ésé marqués par une échappée du Français Bouto Comillet, celurici ayant compté jusqu'à 27 minutés d'avance sysmt d'être rejoint dans les demiers kilomètres.

K-CII(I

Tournoi ATP de Berlin.
Le Tchécoslovaque Petr Korda e gagné dimanche 13 octobre le tournoi de Berlin, doté de 300 000 dollars, en battant an finale le Français Amaud Boersch 6-3, 6-4.

Tournoi ATP de Tokyo

Numéro un mondial, le Suédois Stefan
Edberg a gagné dimanche 13 octobre, un
troisième tournoi consécutif (soit dix-sept
metches) en remportant le finale du tournoi
de Tokyo aux dépens de l'Américain Derrick (6-3, 1-6, 6-2), vingt-deuxième mondial, qui avait éliminé auparavant l'Allemend
Boris Becker, puis le Tchécoslovaque Ivan
Land.

Tournoi WITA de Zurich
L'Allemande Staffi Graf a gsgné
dimanche 13 octobre, pour la cinquième
fois, le tournoi de Zurich, doté de 350 000
dollars, en battant la Française Nathalie
Taurist. 6-4. 6-6.

Take is nationally to the facilities of the marketines



En librairie et dans les Observatoires Economiques Régionaux de l'INSEE



## Marcus Roberts, piano nouveau

D'une nouvelle génération talentueuse, quelque chose doit surgir, mais quoi?

Bien évidemment, il est né à Jecksonville, Floride, comme Blind Blake (1890-1930). Evidemment, se mère était ehsntense. Bien entendu, elle ne chantait pas Viens poupoule..., mais du gospel dens les églises beptistes de Jacksonville (Oh lord!). Evidemment, il est aveugle. Voilà pour le

Mercus Roberts e vingt-cinq ans. Dès qu'il rencontre Wynton Merselis, sa carrière est toute trouvée. On le remarque immédiatement an côté du trompettiste. Une nouvelle génération de pianistes se lève un peu partout (Kenny Kirkland, Joey Calde-rozzo, Laurent de Wilde, Bert Van Brink, Niels Lan Doky), Marcus Roberts en est le phare

Du côté des références, rien à attendre de bien trenchent. Comme ses contemporains, il traite sa musique en répertoire, en savoir et en savoir-faire. Noms tutélaires obligés, on le devinerait sans le lire, Duke Ellington et Thelonious Monk. Tout le monde en est là eojourd'hui.

#### Un rebelle d'époque et un signe

Le reste est affaire de dossier resse, cette comédie tragique du discours cootemporaio. Les choses vont vite et des attachées pressées voudraient oous feire croire que Marcus Roberts parle de Wynton Marsalis comme Montaigne le faisait de La Boétie, dans un manuel à l'usage des sim-

d'amour et de respect pour lui que J'étais prêt à faire tout ce qu'il me disait. En réalité, les choses sont plus simples et plus nécessaires.

La question, la vraie question, brutale et sèche, est celle même que se pose Wyntin Mersalis, e est celle de tous les nouveaux leaders : que faire de la tradition que plus personne ne connaît aux Etats-Unis? Comment traiter le passe? Que faire de ce passe qu'ils ont à cœur de vivre, de besogner, alors qu'on n'est plus dens un temps particulièrement tendre avec l'Histoire? Et comment le travailler, pour le reprendre sans revivalisme, sans repétitions, sans ressessements ? Les jeunes musiciens ont enjourd'hui la partie moins belle qu'on ne le roit. Ils disposent de structures de diffusion, d'orgenes de connaissance et de techniques que leurs prédécesseurs n'ont pes connus, mais pour en faire quoi au juste?

En un sens, ce devait être plus motivant de faire le pianiste approximatif, 52 Rue, en 1949, qu'enjourd'hui où les tournées s'organisent comme des courses à étapes. Le jazz ne se confond plus souvent qu'avec son image idéologique. Choisir le earrière dans cette voie n'est pas simple. Rien, ni dans la mémoire en charpie d'un public espéré, oi dans le méceoisme de sa propagation, encore moins dans le rôle actuel dévoln aux musiques populaires « idéologique » serait faihle : il s'agit d'un role strictement militaire), rien o'est de nature à pousser un jeune homme doué à se faire musicien de jazz. Certains le font neanmins.

Marcus Roberts a une technique complète. Sa main gauche le prouve. Un instrumentiste aujour-d'bui n'a d'antre choix que celui d'une technique identifiable. Marcus Roberts ajoute à une fertilité d'idées assez convenues, le mon-vement ordinaire des références et la valse des hommages. Inévita-ble! Il présente plusieurs furvarieble et très adaptable. On peut voir là le confusion hébétée d'une époque sans direction ferme, quelque chose comme un néo-académisme (ou alors la forme polyvalente du post-moder-

Allons plus lnin. Mareus Roberts est comme Wynton Mar-selis. Ils fonctionnent à la fois comme des rebelles d'époque et comme des signes. Quelque chose d'autre va surgir de cette accumu-lation de talents et de possibles. Nous sommes au temps des accumulateurs et des condenssteurs. Something Else fut un de titres les plus ouverts d'Ornette Coleman. Quelque ebose va neitre, mais quoi ? Chaque concert de Marcus Roberts, plein, abondant, gai, porte en sourdine cette question. On la sent, on la pressent.

#### FRANCIS MARMANDE

Marcua Roberts à Nancy Jazz Pulsations, la 15 (Tél.: 83-37-83-79); Au Hot Club de Lyon, la 16 (Tél.: 78-39-54-74); Au Dajazat, le 20 (Tél.: 42-74-20-50); Au Festival de Clermont-Ferrand, le 23 (Tél.: 73-62-66-09).

## Autobiographie à Montréal

Quelques révélations assurent le succès de ce deuxième Mois de la photo

de notre envoyé spécial

PHOTO

Pour sa deuxième édition, le Mois de la photo de Mootréal au thème de l'autobiographie traité par trente-cinq photographes canadiens et étrangers, réunis en onze expositions, dont le plus importante, intitulée « Le coros vacant ».

> DANSE 15 ET 16 OCTOBRE 20H30 JAN FABRE SWEET TEMPTATIONS -18 ET 19 OCT 20H30

CATHERINE DIVERRES L'ARBITRE DES ELEGANCES

- LOC. 42 74 22 77 ... 2 PL DU CHATELET PARIS 4"



rain, sur les bords du Saint-Lau-rent. La principale révélation de cet ensemble, basé sur l'identité et la sexualité, est le peintre corvé-gien Edvard Munch, l'enteur do célèbre Cri. Celui-ci réalisa quelamateur. Il développait et tirait lui-même ses tirages de petit format, affirmant que «l'appareil photo ne pouvoit se mesurer au peintre et à la palette tant qu'on ne pourrait prendre de photos au para enfers. C'est bien son enfer person-oel pourtant qu'il transcrit, dans une atmosphère tourmentée, mélancolique, où il apparaît méditatif, assis dans son atcher de Berlin en 1902, dans un cimetière, lors d'une exposition à Blomgvist, tout nu dans un jardin, à la plage ou navi-

guant sur un voilier. Soucieux de voir avec d'aautres yeux» (d'où ces curieux effets de transparences et des superpositions involontaires), Munch voulait capter la durée. Oo le retrouve trente ans après, exhibant son beau profil altier sons un chapean, menton leve, posant devant une neture morte oo en extérience sur la véranda de sa résidence, toujours véranda de sa résidence, toujours en plans ces clichés qui out une perspective identique à celle de ses toiles, Munch utilise son appareil Kodak avec un long temps de pause comme une extension de lui-même. Il se livre ainsi à une sorte d'auto-analyse. On aimerait voir en France ces autoportaires annelessants, échelonnés instraits angoissants, échelonnés jus-qu'à se mort en 1944, qui se rapprochent des expériences, peu connuez elles aussi, d'Augnst Strindberg, dont Munch était l'ami.

Personnage énigmatique, l'Autri-chien Rudolf Schwarkogler s'est suicidé en 1969, à vingt-hmit ans. Associé au courant de l'art corporel, il se met en acène dans des aktions statiques nbeissant au déconpage technique d'un film.
Automutilations et dissections inspirent le ritnel effrayent où il
apparaît castré, enrobé de pansements, lardé de lames de rasoir.
Expression d'un elimat terrifiant procede du Chien andalou de Bunael et de l'Erazerhead de David Lynch, ce rapport pathologique à l'identité se retrouve chez Brian

Né à Toronto, Pitz, agé de qua-rante ans, traite la représentation du corps en explorant sa propre du corps en expandir sa proprie féminité et adopte des postures classiques empuntées à l'histoire de l'art. Pinz s'exhibe donc de dos, assis, vautré, déployant sans pudeur poils et bourrelets dans une pantomime lascive et obscène. Ce travail trouble, sans pudeur et absolument nriginal, trunve son complément dans une installation de l'israélienne Dorit Cypis, inter-rogeant l'identité du corps de la

femme dans le rapport sexuel. Et surtout dans la mosaique d'auto-portraits réalisés durant quinze ans par Sandra Semchuk, qui conte les souvenirs tragiques de sa vie famitiele qu'elle restitue sur un même plan à la manière d'un journal.

La violeoce des rapports

hommes-femmes est an cœur du travail de George Steeves, uoe antre révélation. Sur une période de douze ans, cet ancien dessina-teur d'avions, né en 1943, fait le récit de sa vie en une suite de séquences bâties chacune sur un événement précis. Dans des visions métaphoriques, Steeves décrit l'af-fleurement d'émotions inconscientes qu'il traduit parfois brutale-ment. Ses eutoportraits où il apparaît nu ou travesti, commentés par un texte, alternent avec des vues quasi pornographiques de femmes. Impudique et provoquant, poissé par le désir manifeste de provoquer le censure, à la fois voyeur, exhibitionniste et confesseur, Siecres se livre à un véritable exorcisme photographique. Il n'épargne personne, surjout pas lui Ce travail sans pareil en France est parfaitement présenté par Martha Langford, du Musée canadien de la photo contemporaine.

PATRICK ROEGIERS ➤ Mois de la photo de Montréal, jusqu'à fin octobre.

#### Vox populi

Créé en 1989 et dirigé par Marcel Bloin, le Mois de la photo à Montréal est l'unique biennele de ce type eu Canede. Se cerectéristique est de privilégier les liens entre l'Europe et l'Amérique, de présenter sans exclusive les diverses tendances de la photographie contempuraine et de promouvair la création québécoise et canedienne. Cinquente expositions préeentant cent cinquente artistes sont répartles dans l'ensemble de la ville. La collectif Vox Populi, qui vient, par ailleurs, de fonder sa pro-pre galerie - Vnx - coordonne l'ensemble et assure le commisseriat des dix-neuf expositions, Le budget global de cette menifestation, de 500 000 dollers cenadiens (environ 2 500 000 F), est (enviran 2 500 000 F), est alimenté per les différente quevernements (tédéral, pro-vinciaux) et la Communauté urbaine de Montréal. En 1989 la première édition de ce Mois de la phato s été vue par cent mille personnes.

#### DANSE Confidences

## chorégraphiques

Les compagnies Artefact et Arcor ont dansé à Paris : pour \* happy few >

La compagnie Artefact - à Beau bourg.— les chorégraphes Christine Gérard et Daniel Dobbels - au Théâtre 18,— qui présentaient ce week-end leurs dernières créations, sont des artistes confidentiels, et apparemment heureux de l'ètre. Ils ont en commun de prati-quer une danse qui se situe bors champ, loin des circuits commerciaux; une danse qui se veut expé-rimentale et qui revendique l'écri-ture chorégraphique stricto sensu.

Aimantés, de la compagnie Artefact, dirigée par Jeannette Dumex et Marc Vincent, est une pièce où sont privilégiés l'ébauche, la retenue et le mouvement qui s'éva-nouit. Tandis que sur scène trois guitaristes junent fortissimo. A force d'être esquissée la chorégra-phie perd son fil et se dilue. L'es-pace, les rapports entre danseurs, la relation à la musique, autant de peramètres qui, pour n'être pes assez creusés laissent les intentions trop visibles au détriment de la matière. Travailler sur l'inachèvement demande plus d'audace.

On pourrait dire la même chose de Charjotte, solo écrit et interprété par Christine Gerard, Très belle danseuse, ses déplecements, sur scène, ont le poids de l'évidence, mais ils deviennent la simple illustration d'un texte amphigourique qui, à force de jouer sur les mots, les glissements de sens et les à-peuprès, tombe à plat. Il s'agit d'une sorte de catalogue à la Prévert des années 60 sur des ains de Richard Anthony et de Sylvie Vartan.

En revanche Le ciel reste intact de Daniel Dobbels s'impose par l'authennicité du propos. Ecrivain, critique d'art, Dobbels chorégraphe sait situer un décor evec un rien : deux matelas rouges à même le sol gris, des lumières blanches superbo-ment modelées suffisent à faire surgir un monde clos entièrement dévoué à la femme. La volupté des poses et leur amhiguité, l'obsession des gestes qui ouvrent le corps et qui le dévodent, la lenteur même du mouvement prennent un relief particulier à se développer sur les Sept Paroles du Christ de Hayda. Le chorégraphe porte uo regard estbête et amonreux sur cinq femmes d'age différent, cinq pécheses peul-être, auxq beaucoup pardonné parce qu'elles sont belles, généreuses dans l'interprétation, dociles à suivre les manipulations de celui qui les feit émerger de ses songes.

DOMINIQUE FRÉTARD

#### **VENTES**

#### Succès pour Sotheby's à Monaco

La collection de Boris Kochno (le Monde deté 13-14 octobre), dispersée par Sotheby's à Monaco, e atteint un totel de plus de 21,1 millions de francs, bien au-delà de l'estimation haute (15 millions de francs). Sur les 546 lots, 98 % ont été vendus, un score que n'atteignent actuellement que les ventes spécialisées. Parmi les enchères principales, un portrait de Christian Bérard par Lucian Freud, adjugé 1,65 million de francs à un particulier étranger, le portrait de Françoise par Picasso (1943), cédé 1,3 million de francs, ainsi que les projets de costumes de Miro estimés entre 150 000 et 200 000 francs et vendus 440 000 francs.

Quaraote-deux ens eprès sa mort, Christian Bererd, peintre. illustrateur et décorateur de illustrateur et decoreteur de théâtre, qui partagea le vie de Boris Kochno, continue d'intéresser le public. Ainsi, ses dessins pour la Bonne Vie, estimés entre to 000 et 15 000 francs, ont atteint 120 000 francs. Quatre des nnze préemptinas de la Bibliothèque nationale concernent Bérard. La principanté monégasque en a effectué trente-huit et ce en vue de l'ouverture de la salle consacrée à l'ouverture de la salle consacrée à l'Opéra de Monte-Carlo dans le l'Opéra de Monte-Carlo dans le futur musée des beaux-arts; parmi elles les projets de maquettes, de costumes et de décors pour Cotillon, les gouaches des Clowns (toujours de Bérard), des caricatures de Bébé par Cocteau, le portrait au fusain de Boris Kochno signé Derain, la collection d'autographes sur Diaghilev et les Ballets russes (t\$0 000 francs), la correspondance Kochno-Diaghilev dance Kochno-Diaghilev (100 000 francs).

Enfin, les meubles et les objets contemporains rassemblés par Karl.
Lagerferid et également dispersés
par Sutbeby's à Munaco unt
atteint un total, lui aussi inespéré,
de t 593 000 F.

LAURENCE BENAIM

#### CINÉMA

#### Biblique Amérique

David Morse et Viggo Mortensen, deux frères dans une petite ville



THE INDIAN RUNNER de Sean Penn

Le coureur indien est un person nage de légende : c'est celui qui, à pied, poursuit jusqu'à la mort un daim, dont il doit inhaler le dernier souffle. Il est alors devenu adulte. Pour son premier film en tant que réalisateur, Seao Peon plonge franchement daos les rudesses du folklore à racines bibliques, met en soène une histoire symbolique, des caractères exemplaires.

Il y e le bon frère - David

Morse, - marié, flic impeccable dans cette bourgade de l'Amérique profonde, où la délinquance est minime. Il n'est pas réellement garder la ferme familiale et rester paysan. Il y a le mauvais frère -Viggo Mortensen, - le révolté, le hors-la-loi qui revient du Vietnam, met la pagaille dans la ville, dans la famille. Pourtant il aime son frère, ses parents. Il voudrait se faire entendre. Tout ce qu'il voudrait, finalement, c'est respirer, se sentir libre. Chaque frère représente pour l'autre ce qu'il déteste en lui-même, c'est pourquoi ils ont tant besoin l'un de l'autre. Le film se construit sur les péripéties de

leur histoire d'amour et de haioe, comme une ballede de Bruce Springsteen, comme une chanson ancienne au refrain obsédant, svec ses lenteurs, ses redites et aussi une vraie puissance, quelque chose de viscéral - en dépit d'inutiles ralentis poétiques. Autour des denx frères, dans une ambiance oppressée, - un étouffement au milieu des grands paysages - gravitent des siéréotypes profondément emériceins, belles figures lisses qui peu à peu se lézardent. Denis Hopper, diabolique patron de bistrot, cabotinant à rendre jaloux Jack Nicholsoo, Charles Bronson à contre emploi, en père lessivé, amorti... Les femmes existent, mais dans ce monde puritain et viril, ce monde d'hommes fermés sur eux-mêmes, leur espace

Le meilleur de ce film attachant concentré de mytbologie américaine, est dans la présence forte des comédiens, la restitution émne, presque émerveillée d'une société à bou! de souffle, qui patine sur place, en attente de coureur indien - le bon, le mauvais frère, ou un composé des deux? - qui, lui ayant pris son dernier souffle, repartira, enfio adulte, édifier une nouvelle vie.

COLETTE GODARD



sabilités ». Autrement

a mierimaire dinsi que l'autre cummuniqué publié par le groupe des Sept, consacré précisément à la préparation de la session dominicale de ce comité. A dits s'inscrivent dans propos des pays de l'Est auropéen,

desormais de nouveau capables de faire appel directement au marché international des capitaux et qui bénéficient de certains rapa-



Le Monde des Ressources Humaines Le Monde des Juristes Le Monde de la Fonction Commerciale

France: La vie sans travail

#### Quand le soleil est noir :

Frédérique, Gwennalla, X..., chômeurs. Dominique, mère de famille, chômeuse, braqueuse : des vies sans travail.

Usine-visages: reportages photos. Hommes, femmes, machines.

#### Les cinq nuits d'Alger :

à la veille de la conférence de paix au Proche-Orient, portrait d'une nouvelle génération de Palestiniens.

#### L'invention d'une vie :

entretien avec Dominique Renier, neurochirurgien d'enfants.

Argentine-Pologne: regards croisés sur les lendemains de dictature.

Alain Cuny: rencontre avec l'homme qui est la légende d'un siècle.

Ecrivains: John Berger, Luc Bondy, Milovanoff, Norman Spinrad.

Dessins: les pensées de Sabine Laran.

L'Autre Journal si c'est un roman, c'est le nôtre.

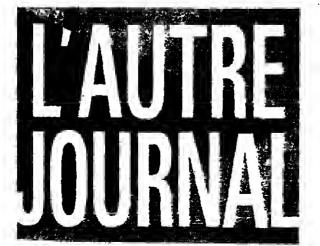

L'Autre Journal, octobre 1991, 30 F.

## CULTURE

#### **ARCHITECTURE**

## Une nouvelle Ecole des beaux-arts à Paris

Dix équipes françaises d'architectes ont été sélectionnées pour participer au concours organisé par la municipalité

Dix équipes d'architectes, toutes françaises, ont été présélectionnées pour la construction de la future École des beaux-arts de la Ville de École des beaux-arts de la Ville de Paris, qui devrait ouvrir ses portes en octobre 1995, a annoucé mercredi l'Association de préfiguration de cette école. Cette dernière, qui aura 15 000 mètres carrés de surface utile, sera construite dans l'est parisien, quai de la Seine et quai de la Loire, sur le site des magasios géoéraux, dans le dix-oeuvième, arrondissement. Le vième arroodissement. Le 10 février 1990, un incendie avait ravagé l'un des deux bâtiments de ce site, celui du quai de la Seine,

Cioq cents élèves (270 étudiants eo premier eycle, 215 en deuxième, et 15 eo troisième) devraieot fréquenter l'iostitutioo, qui fait défaut actuellement à la Ville de Paris, la seule grande école dans ec domaine étant l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA), dépendant de l'Etat: « Le premier objectif de cette école est de restaurer l'importance du premier cycle, celui de la formation de base qui o disparu dans les autres écoles», affirme ainsi Jean-Jacques Aillagon, direc-Cioq cents élèves (270 étudiants ainsi Jean-Jacques Alllagon, direc-teur de l'Association de préfigura-tion. «La situation actuelle du site permet de toute évidence que des solutions orchitecturoles très diverses lui soient appliquées », indique-t-il encore,

Aux architectes sont notamment laissés le soio et la responsabilité d'imaginer le réaménagement, ou la destruction, du bâtiment subsistant, la construction d'édifices nouveaux, ou la réalisation d'un pastiche. En toute première estimation, le coût de construction est évalué à 250 millions de francs.

Les dix équipes retenues sont Architecture Studio, Patrick Berger, Pierre du Besset et Dominique Lyon, Philippe Chaix et Jean-Paul Morel, Henri Gaudin, Edith Girard, Christian de Portzamparc, Rolaod Simounet, Philippe Starck, Antoine Stinco. Antoine Stinco.

Poor eette présélectioo, 218 équipes s'étaieot portées eaodidates, doot plusieurs architectes étrangers célèbres comme les Japonais Tadao Ando, Arata Isozaki, le Britannique Norman Foster, l'Italien Massimiliano Fuksas, le Nécrlandais Rem Koolbaas. Mais le jury, présidé par l'adjoint an maire de Paris chargé des questions d'architecture, M. Bernard Rocher, a préféré ne retenir que des Français.

Après cette présélection, qui s'est faite sur dossier, chacun des dix concurrents en lice doit remettre un projet à la mi-décembre. Le jury devrait désigoer le laoréat début février, permettant au chan-

#### PATRIMOINE

## Les Anges à la rue

Ministère de l'équipement contre artistes et riverains : le convent des récollets est l'enjeu d'une bataille

Le 14 décembre 1603, un pieux marchand tapissier prête une maison qu'il prissédait au faoboorg Saint-Martin à une communauté de frères récollets. L'année suivante, Henri IV offre auxdits frères une pièce de terre pour agrandir leur établissement et se bâtir un couvent. Il est bientôt construit et sa chapelle consacrée en 1614. Tout au long du siècle, elle reçoit les sépultures de parlementaires et d'hommes de guerre. Ce couvent aujoord'bui situé Ce couvent aujoord'bui situé entre gare de l'Est et canal, au numéro 148 de la rue du Fau-bourg-Saint-Martin, a été amputé de la moitié de son cloître entre les deux guerres. Son propriétaire, le ministère de l'équipement, veut vendre les bâtiments restants afin de réaliser uoe opération fioan-

du dix-boitième siècle et uoe rampe d'escalier sont-elles classées. Mais quoi? Il se trouvera bien un Mais quoi? Il se trouvera bien un architecte, ou prétendn tel, pour détruire les parties non classées et insérer entre les résidus historiques un de ces jolis édifices de béton et verre fumé. Qui se soucierait de conserver ces vestiges quand une galerie marchande ferait si bien l'affaire?

l'attaire?

Qui? L'association qui se baptise Les Anges des récollets. Elleréunit la vingtaine d'artistes qui
squattent le couvent depuis le
mois de juillet. L'Ecole d'architecture qui logeait ici depuis 1975
l'ayant quitté l'année dernière, des

peintres, des sculpteurs, un costumier et une troupe de théâtre ont installé leurs ateliers daos les hautes et grandes salles vides. Ces squatters d'un genre singulier génent le besu calcul de l'équipe-ment. Comble d'embanns : ils ont entrepris le sauvetage du couvent, gratté les planchers, blaochi les murs, replanté le jardin du cloître et muvert les fenènes qui avaient été sottement murées. Dans la demande d'expulsion déposée par le ministère, on lit que l'immeuble « menace ruine ». A le visiter jusqu'au grenier - superbe du reste, on ne s'en serait pas douté.

2. 77.7

E.T.

\_1;\_:

STATE OF

10 m

(n.z.,

9x 🚓

927 54

在 也

GRESS:

discar...

by ----

BIAT.

15 Jane

abraca -

BCI2#

(देवर) - - - -

Ce que l'on voit est tout autre : des artistes au travail qui ont trouvé là un atelier, alors qu'il devient de plus en plus difficile pour un jeune peintre sans fortune d'en louer un dans une ville où la spéculation immobilière se soncie des beanx-arts comme d'une guigne. Pour se défendre, Les Anges ont invité le plus grand nombre possible d'artistes à exécu-ter des fresques sur les murs, fres-ques dont un huissier dont désor-mais dresser la liste en vertu du droit moral de l'artiste 2 la sauvegarde de son œuvre. Les Anges ont surtout mis en chantier un projet complet qui prévoit de transfor-mer le couvent en lieu d'enseignement artistique, d'exposition et de réflexion, projet d'autant plus judi-cieux que le quartier de la gare de Est manque d'équipements cultu-

Justemeot, le mioistère de la culture semble décidé à les soute-nir, ainsi que l'Elysée. Un mécène, Jean Hamon, s'est proposé pour racheter le convent et financer la métantorphose. Mais l'Equipement s'entête. Il veut obtenir l'expulsion 15 octobre. Le groupe socialiste au conseil muoicipal de Paris a demande qu'il ne soir opéré nucune expulsion dans la capitale partir du 15 octobre. Parni les chefs de file du groupe socialiste figure M. Paul Quilès. Or M. Paul

PHILIPPE DAGEN

## **EXPOSITIONS**

## **Utopies égyptiennes**

L'Institut du monde arabe ressuscite l'aventure nilotique des saint-simoniens

scientifique, déjà présentée au Caire et que l'IMA consacre aux disciples de Saint-Simon dans l'Egypte pros-père de Méhémet-Ali. Rien sauf les Comportons de la Comportons de la Compagnons de la femme (1), nou-velle toute de tendre ironie inspirée à Paul Morand par les saint-aimo-oiens restés au Caire après le relatif échee égyptien de leur généreux socialisme industriel (le substantif

et comte de Saiot-Simon (1760-1825) et de son principal héri-Père», ayant dà renoncer à leurs grandioses entreprises orientales, finirent professeurs de piano ou de dic-tion au service de la bnurgeoisie tion au service de la bnurgeoisie levantine. C'est à eux que s'intéressa Morand. Si ses héroïnes, Mesdames Annis et Zenaïde, o'ont pas droit de eité dans les vitrioes de la salle hypostyle de PIMA, ou y trouve en revanche tout ce que peut souhaiter l'esprit curieux de cette sympathique Egypte des anoées 1820-1860 en pleine créativité économique et cul-

sins des flamboyants uniformes

sans les préoccupations humanitaires d'Enfantin et de ses agris

Quels sont ces brillants articles sur

(1) la les Écurts amoureux, Gallimar (2) Philippe Regnier a fonde la Soc

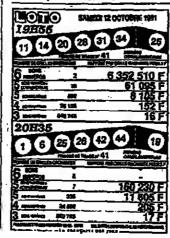

Il ne maoque vraiment rieo à ce n'est les prémices de la politique pouveau directeur, le juriste et diplo-

maël Urbain, disciple guyanais de Cette manifestation didactique et éable à l'oril est l'exemple même de ce que peut organiser de bon et de peu coûteux cet IMA en déshérence financière (en tout cas du côté

arabe) qui vient de se doter d'un

bientôt en Algérie à l'instigation d'Is-

que Napoléon III appliquerait décidé semble t-il à remonter la pente autant que faire se peut. JEAN-PIERRE PÉRONCEL-HUGOZ

du monde arabe, 1 rue des Fos-sés-Saint-Bernard, 75065 Paris. Catalogue : les Saint-Sim en Egypte, per Philippe Reguler et Amine Abdelnour, éd. BUE, Le

MAIRIE DE PARIS

Festival de Jazz de Paris 22 OCTOBRE - 5 NOVEMBRE 91 12\* France Inter MARGI 22 OCTOBBE A 20 H 30 MINGUS EPITAPH DIRIGE PAR GUNTHER SCHULLER SAMEDI 26 OCTOBRE A 20 H 30 MARTIAL SOLAL TRIOS MARTIAL SOLAL JERRY BERCONZI DANIEL MUMAUR BRASS FANTAS ADMANCHE 27 OCTOBRE A 20 B 30 ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ "YENBREM 1" NOVEMBRE A 20 A 30 FE AND MALE Masahiko satoh/j.-f. Jenny Clark LAUREN NEWTON/ERITZ HAUSER JOACHIM KUHN ERIC WATSON/JOHN LINDBERG JUBILEUM ORCHESTRA ARBIN 5 BOYEMBE A 20 II 30 STEVE LACY/MASAHIKO TOGASHI PHIL WOODS AND THE EUROPEAN MERCREDI 38 OCTABRE B 18 H MARTIAL SOLAL RYTHM MACHINE TOOTS THIELEMANS DUC AVEC GORDON BECK MERCREDI 3B OCTOBRE B 20 H 30 HENRI TEXIER, DANIEL HUMAIR BILL FRISELL GROUP EGBERTO GISMONTI SHOP JEURI 31 OCTORRE A 18 M RAY ANDERSON QUARTET KEVIN EUBANKS, ET MINO CINELU JEAN-MARIE MACHADO

**AYEC NANA VASCONCELOS** 

Avant l'ouverture des conférences du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok

## Les armes et l'épargne

compétence du groupe des Sept s'est considérablement. étendu. Alors que les pays riches avaient au départ, en 1975, décidé de se réunir informellement pour discuter essentiellement de questions monétaires, ils abordent aujourd'hui, lorsqu'ils se rencontrent, un ensemble de suiete très vaste. Dequie un en, leurs réunions ont été dominées par l'Union soviétique. A Bangkok, ce week-end; les grands ergentiers ont tenu à distinguer l'URSS de leur egenda traditionnel; ellant jusqu'à publier deux communiqués

Leurs discussions avec la délégation soviétique ne les ont pas empêchés de débattre des questions primordialee pour l'économie Internationale : les taux d'Intérêt, dont ils réclament une poursuite de la belsse ; le dette du tiers-monde, dont ils demandent une nouvelle réduction; la libéralisation des échanges commerciaux. Fort heureusement pour eux, les taux de change sont jugés actuellement satisfaisants (à l'exception

d'un yen un peu faible), et leur laissent quelque répit. Un agenda chargé, donc, mais sur lequel deux thèmes paraissent avoir été négligés. Le premier est celui de la réduction des dépenses militaires. Cette question e provoqué de vives discussions au sein des pays du tiers-monde ces derniers jours : ils redoutent de se voir imposer une limitation de leurs dépenses d'annéments par les riches, elors que, de leur point de vue, le climat politique n'est pas forcément devenu plus pacifique. Un engagement concerte des Sept sur ce thème n'aurait-il aucune force de persuasion? Le communiqué se bome à évomuer la nécessité de diminuer es « dépenses improductives ». La seconde question, évoquée elle eussi de manière laconique par les Sept, concerne l'épargne. Face eux énormes besoins de financement dans le tiers-monde, à l'Est, et aussi dans les pays industrialisés, les Sept ont simplement, comme à leur habitude, souligné le besoin de réduire les déficits budgétaires. Un objectif essentiel, mais pour lequel les progrès sont extremement lents. N'est-li pas temps de réfléchir plus à fond, voire de consacrer une rencontre internationale de haut niveau uniquement à l'épargne?

Le monde s'est engagé dans

une «course au capital», a rap-

pelé le gouverneur de la Banque

de France, M. Jacques de Laro-

épargne supplémentaire, mais

aussi l'allocation optimale des

fonds existants sont essen- .

tielles. Et cette tâche figure elai-

rement au centre de la mission

que s'était fixée le groupe des

FRANÇOISE LAZARE

Sept lors de sa création.

sière. La recherche d'une

## Le groupe des Sept veut entretenir « dialogue continu » avec l'Union soviétique rieurs (de l'Union soviétique) » visée

Annonce d'un « dialogue continu » entre le groupe des Sept (Etats-Unis, Jepon, Allemagne, Grende-Bretagne, France, Italie, Ceneda) et lee représentants de l'Union soviétique, envoi dans les prochains jours è Moscou d'une mission composée des suppléents des ministres des finances des Sept pour exeminer sur plece la situation des pelements extérieurs de l'URSS « et des Républiques», les résultats de la lonque session, pendent le week-end, du G7, dont plusieurs heures consacrées à e'entretenir evec les membres d'une délégation soviétique dirigée par M. Grigori Alexeievitch lavlinsky, ont été jugés « fructueux » par ce demier.

de notre envoyé spécial

M. Iavlinsky, auteur d'un rapport élaboré en collaboration evec l'Université Harvard, occupe les fonctions de président du Comité pour la gestion de l'économie nationale conseil-lant M. Mikhail Gorbatchev, Parmi les autres délégues se trouvaient notamment M. Victor Gerachenko, président de la Banque d'Etat (institut d'émission), M. Yuri Moskovski, président de le Banque du commerce extérieur, les vice-ministres des effaires étrangères et des finances, ainsi que plusieurs représentants des Républiques un membre du Soviet suprême de la Fédération de Russie, les ministres des linances de la Biélorussie et du Kir-

Rédigé en accord evec les représentants soviétiques, le communiqué du G7 sur l'Union soviétique, publié dimanche 13 octobre, décrit cette rencontre comme «une occasion unique d'échanges de vue directs avec eux « sur lo situation économique octuelle et l'état d'avoncement de leurs efforts de réformes. L'impres-chiffres sont connus : 37 milliards de

nouveanté, est l'extrême désordre de cette situation. Les participants se sont félicités de la lucidité et de l'ouverture d'esprit dont faisaient preuve les exposés soviétiques, tous dédiés à l'immense tâche de la conversion à une économie de nar-ché. C'est le même sentiment qu'a exprimé, à la suite des Sept, le prési-dent en exercice du comité intéri-maire du FMI, le ministre espagnol des finances, M. Carlos Solchaga.

Les Occidentaux, devant la double incertitude, à la fois économique et constitutionnelle – le traité d'union instituant un «espace économique» commun et signé par dix Républi-ques serà-t-il appliqué? - pesant sur l'avenir de l'URSS, voulaient laisser entendre qu'il convenzit de se donner le temps de la réflexion. MM. Niebolas Brady, secrétaire américain au Trèsor et Alan Greenspan, président du système fédéral de réserve, se sont, devant la presse, référés à la notion de «processus en cours. Ce parti pris un peu forcé contrastait avec l'urgence exprimée par le partenaire soviétique. Les membres de la délégation s'étaient visiblement partagés les rôles.

> 60 milliards de dollars

M. Gerachenko, le président de la Banque d'Erat, a déclaré tout sim-plement que, dans les deux mois à venir, l'URSS pourrait sans problème faire face à ses obligations de paiement; que au delà, aucune assu-rance ne pouvair être donnée. Mais a aucun moment, comme M. Pierre Bérégovoy, ministre français de l'économie, devait le dire aux jour-nalistes, les Soviétiques ne demandé-rent un «effacement» d'une partie de la dette accumulée, laquelle, d'après les estimations les plus coutantes, se monte à quelque 60 milliards de dollars. Les Soviétiques ne pouvaient ignorer quelle était, sur ce point, la position de leurs principaux créanciers - sur lesquels ils compte pour de nouveaux crédits, - à savoir les Européens.

Pour les Allemands, les plus gros

deutschemarks dus aux banques commerciales, dont 26 milliards garantis par l'Etat fédéral (à travers Hermes, la «COFACE» allemande), riemes, la «CUPACE» allemande), soit respectivement l'équivalent de 28 et 15,4 milliards de dollars. La partie non garantie s'élève donc à un peu plus que 11 milliards de DM, soit un peu plus de 5 milliards de dollars (presque entièrement provisionnés). Quant aux banques françaises, la partie non garantie de leurs aux caresents s'élève à 20 milliarde ents s'élève à 20 milliards de francs (3,6 milliards de dollars environ) non garantis et représente une fraction plus importante dn total qu'en Allemagne. Autres crean-ciers en première ligne : les banques

Sans doute pour des raisons politiques et parce que leur engagement est moindre, les Américains étaientils disposés non pas, bien sûr, à consentir un «rééchelonnement» en du principal de la dette soviétique. Les Européens ne l'out pas entendn de cette oreille: «Ce ne serait pas rendre service à l'URSS que de porter ainsi atteinte à sa crédibilité», devait dire M. Bérégovoy, rappelant que le ministère des finances avait tenu à ce que la filiale parisienne de la Banque d'Etat soviétique, la Banque pour l'Europe du Nord (laquelle, en d'autres temps, inventa littéralement le marché de l'enrodoller), puisse continuer à donner toute garantie à ses déposants. Reste à savoir si, sur les délais de paiement, les intéressés sont aussi pointilleux.

Le communiqué prend bien soin de distinguer nettement entre, d'une part, ce qu'il appelle «l'assistance humanitaire, qu'il s'agisse de l'aide alimentaire ou de la fourniture de mèdicaments » (peregraphe 3 du document officiel) et, d'autre part,

au paragraphe 4. Les représentants soviétiques «se félicitent des décisions en voie d'être prises par le G7 et les autres pays dans le domaine de [cette] assistance humanitaire ». Il faut croire que les besoins de finanpour que ses représentants se décla-rent ainsi satisfaits. En fait d'aide humanitaire, il s'agit plutôt, pour reprendre l'expression d'un banquier allemand, de « churité à crédit ». M. Bérégovoy a confirme qu'il s'agissait d'une «enveloppe» globale de quelque 7,5 milliards de dollars. à laquelle Européens, Américains et Japonais doivent contribuer à raison d'un tiers environ chacun.

> PAUL FABRA Lire la suite page 19

## Croissance, taux d'intérêt, marché des changes...

Fait inhabituel, le groupe des Sept e publié, à l'issue de see réuniona de semedi 12 et dimanche 13 octobre, deux communiqués, l'un consecré eux questions économiques internetioneles, l'autre à l'Union soviétique. Voici les principaux extraits du premier communiqué.

Croissance, « Au sein du G7, la croissence a été faible en 1991 (...) Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales ont noté que le reprise était proche eu Royaume-Uni et déjà en cours aux Eters-Unis et au Canede. Ils ont aussi noté que l'on s'etten-delt à une eccélération de le croissance en Italie et en France. Au Japon et en Allemagne, la croissence rapide en 1990, s'est ralentie et a rejoint un rythme plus tenable. Les pressions inflapart des pays, en particulier dans les pays en récession (...) ». Teux d'intérêt. « Ces derniers

mois, reflétent des situetions économiques différentes, les teux d'intérêt ont beissé eu Jepon, eu Royeume-Uni, au Cenede, eux Etets-Unis, en France et en Italie, alors qu'ils restaient globalement inchangés en Allemagne. Les ministres et les gouverneurs ont souligné qu'il était important de conduire des politiques budgéteires et monétaires qui, tout en prenent en compte la situation propre de chaque pays, créent les condi-tions d'une beisse des taux d'intérêt réals et d'une Crois sence solide, dens la stebilité des prix, le tout dans une perspective de moyen terme.»

Merché des changes, « lis ont conditions de Toronto. »

merché des chenges éteit, de manière générale, conforme à la poursuite de l'ejustement des déséquilibres externes. Ils ont ainsi réaffirmé leur engagement de coopérer étroitement sur le merché des changes, »

Dette. «Pour les pays les plus pauvres et les plus endettés, ils ont reconnu la nécessité d'adopter des conditions de res tructusionnelles, à l'appul de mesures d'assainissement économique. Ils ont donc invité le Club de Paris à poursuivre ses discussions sur la menière de mettre en œuvre rapidement, au cas par cas, des gement de la dette allant bien eu-delà de l'ellègement déjà consenti dens le cadre des

Grâce à un assouplissement de la position française

## Les Douze acceptent une relance des négociations de l'Uruguay Round

Ameterdem, les minietres du commerce extérieur des Douze ont donné leur accord à la relance des négocietions commerciales multilatérales, l'Uruguay Round. La veille, M. Arthur Dunkel, directeur général du GATT, avait fait accepter à Genève un programme de travail retenant comme hypothèse un accord global avant la fin de cette année.

BRUXELLES (Communautés européennes)

de notre correspondant L'Uruguay Round, ces négocia-tions commerciales multilatérales

Réunis semedi 12 octobre à engagées en 1986 dans le cadre du GATT (l'organisation qui réglemente le commerce entérieur des Douze dans sa dernière ligne droite. Les «parties contractantes» ont accepté le programme de travail qui leur était présenté vendredi 11 octobre à Genève par M. Arthur Dunkel, le directeur général du GATT, et qui retient comme hypothèse d'en ter-miner avant la fin de l'année.

Samedi, les ministres du eom-merce extérieur des Douze, réunis à Amsterdam, ont avalisé le feu vert ainsi donné par la Commission, leur porte-parole dans les négocia-tions. Celles-ci out achoppé, lors de la conférence ministérielle qui s'est tenue à Bruxelles en décembre 1990, sur les modalités d'une libéralisation du commerce agricole, les offres de la CEE étant considérées comme insuffisantes par les autres pays producteurs et en particulier par les Etats-Unis.

> Rendez-vous en novembre

Une relance des pourparlers implique, chacun en est conscient, une ouverture supplémentaire de la Communauté sur ce terrain agricole. L'Allemagne est prête à y consentir, elle l'a confirmé samedi. Vn le contexte intérieur actuel, les Fran-çais peuvent sans doute difficilement se montrer aussi explicites. « La tonalité de l'intervention de M. Dominique Strauss-Kahn a convaince taut le monde que la convaincu taut le monde que la France se place, elle aussi, dans l'hypothèse qu'il faudra conchire avant lo fin de l'année», a constaté un fonetionnaire bruxellois. May Yvonne Van Rooy, le ministre néerlandais qui présidait les travaux, ainsi que M. Frans Andriessen, vice-président de la Commission chargé des relations extérieures, qui est de ce fait le principal polle. qui est de ce fait le principal pone-parole de la CEE, ont estimé que la

Commission disposait désormeis d'une marge suffisante de manœuvre pour pouvoir aller de l'avant. Cela suppose que les Français sont, jusqu'è un certain point, prêts à la laisser faire.

Vendredi, M. Dunkel a invité les présidents des quinze groupes de travail de l'Uruguay Round à accé-lérer les débats afin de lui soumettre, chacun d'entre eux, des conclusions négociées au début du mois de novembre. A la lumière de ces rapports, soit M. Dunkel estimera que les positions sont trop éloignées et constatera l'échec, soit il rédigera, et constatera l'echec, soit il redigera, à partir de ces textes, un projet de compromis global sur lequel les par-ries contractantes seront alors ame-nées à «plancher» d'ici à la fin de l'année. Un tel scénario implique, Mª Van Rooy l'a admis, une réu-mion spéciale des ministres du commerce extérieur des Douze, proba-blement à la mi-novembre, pour apprécier le compromis qu'aura mis au point le directenr général du GATT. Il n'est pas évident, étant donnée la sensibilité du dossier, qu'un tel rendez-vous suffise et cer-tains n'excluent pas à Bruxelles que le conseil européen (les chefs d'Etat et de gouvernement) ait à être saisi.

Sur quelles bases peuvent mainte-nant être relancés les pourparlers agricoles? Les Français affirment, en sachant que e'est là une position intenable, que le mandat confié à la Commission en novembre 1990 reste inchangé. Il prévoyait, pour l'échéance 1996 par rapport à 1986, une réduction de 30 % du sontien accordé par la Communauté à ses agriculteurs; étant entendu que la CEE pourrait procéder à cette réduction du soutien comme bon il lui semblerait, et qu'elle n'aurait pas, per exemple, à s'engager à diminuer ses subventions à l'exportation, la bête noire de ses concur-

La Commission, au contraire,

eonsidère que ce mandat est dépassé; après l'échec de la confé-rence ministérielle de Bruxelles, les pourparlers n'ont pu teprendre en avril, moyennant la promesse faite par toutes les parties d'accep-ter des engagements spécifiques sur chacun des trois grands chapitres de la négociation agricole : la diminution du soutien offert aux agricul-teurs, un meilleur accès au marché (e'est-à-dire, dans le cas de la CEE, un allégement de sa protection aux frontières extérieures), une réduction des subventions aux exportations. Elle ajoute que les Français savaient pertinemment que c'était là la condition requise par M. Dunkel pour faire redémarrer le processus, et qu'ils l'ont en fait accepté, même s'ils ue l'ont pas dit explicitement. Paris peut peut-être contester cette analyse, mais, an point où en sont les choses, cela signifierait probablement faire échouer l'Uruguey Round, avec les risques qu'impli-querait, y compris à l'intérieur de la CEE, un tel éclat.

Que signifie négocier des engage-ments spécifiques sur les trois cha-pitres agricoles? « C'est une question de chiffres », répond un expert bruxellois. Autrement dit, s'agissant par exemple des céréales, la Compar exemple des cereales, la Com-munanté devra accepter de plafon-ner soit les quantités exportées cha-que année grâce à des subventions, soit les crédits affectés par le budget européen à de telles subventions. Ce sont là assurément des perspectives qui ne séduiront guère le gouverne-ment français, soucieux de préserver la eurocité exportatrice de notre la enpacité exportatrice de notre agriculture (autour de 40 milliards de francs d'excédents en 1991) et qui ne pourront que davantage déprimer les producteurs. Les Françeis, qui ont beaucoup attendu avant de faire preuve d'un mini-mnm de mobilité, se trouvent aujourd'hui bien coincés entre la colère des paysans et l'impatience

de la très grande majorité de nos partenaires, qui estiment important pour la CEE de conclure par un

accord l'Uriguny Round.
On attend avec impatience de voir comment MM. Bérégovoy, Dumas, Mermaz et Strauss-Kahn vont s'employer pour sortir de ce qui est bien une impasse. Une voie possible est peut-être de jouer sur la réforme de la politique egricole commune (PAC). La proposition mise sur la table par la Commission implique un aménagement des orga-nisations communes de marché, et en particulier des baisses sensibles des prix (compensées par des verse-ments directs nux producteurs). Cela rapprocherait la réglementation communautaire de celle des Etats-Unis et pourrait par là même faciliter un rapprochement des positions. On en saura davantage à ce sujet lors de la prochaine réunion des ministres de l'agriculture des Douze, puisque e'est à cette occasion que M. Louis Mermaz a promis de présenter ses propres propositions sur la réforme de la PAC. PHILIPPE LEMAITRE

 Accord de principe d'une taxe européenne pour 1993 sur l'énergie. - Les ministres de l'environnement des Douze se sont accordés. samedi 12 octobre, sur l'introduc-tion dès 1993 d'une raxe européenne sur l'énergie pour lutter plus efficacement contre l'effet de serre. Les ministres, qui étaient réunis en conseil informel à Ams-terdam, se sont tous déclarés « partisons » de l'introduction d'une telle taxe, a précisé M. Van Giezen, porte-parole du ministère néerlandais de l'environnement. La Commission européenne envisage-rait d'instaurer une taxe de 6 % sur les produits pétroliers et de 58 % sur le charbon, dont la com-

#### Les pays du tiers-monde rejettent les propositions de réduction des dépenses militaires

hult paye de troin continents effet de voir l'aide financière du Atrique, Amérique letine et FMI et de la Banque mondiale Asie), e réclamé, semedi 12 octobre à Bengkok, un accroissement da l'aide eux pays en développement, rendu possible selon eux par la fin de le guerre froide. Alors que M. Michel Camdessus, directeur général du FM1, alnsi que M. Rudolf Hommes, miniatre colombien des finances et actuel président du G24, e étaient prononcén pour una réduction générale des dépanses militaires, len pays du tiers-monde ont exprimé de vives réticances

a cadre») et d'avoir l'assurance

Le G24, inatence réuniesam à cet égard. Ila radoutent en désormais soumise à de nouvellee conditions en metière

Le G7 ne doit pas selon eux sortir du domaine de see compéteness strictement économiques et financières. Les peys en développement ont eunsi déploré le renforcement des tendances protectionnistes dans les pays industrialisés, qui ne tient pas compte de l'effort de libéra-lieution commerciale des paya du tiers-monde.

propos des pays de l'Est européen,

muniqué publié des Sept, consacré a préparation de la rape de comisse de faire appel directement au marché international des capitaux et qui bénéficient de certains rapation de ce comisse de la commanda des capitaux et qui bénéficient de certains rapation de la commanda des capitaux et qui bénéficient de certains rapation de la commanda de certains rapation de la commanda de certains rapation de certains rapation de la commanda de certains rapation de la commanda de certains rapation de certains rapation de la commanda de certains rapation de certains rapation de la commanda de certains rapation de la commanda de certains rapation de la commanda de certains rapation de cer que l'autre communiqué publié par le groupe des Sept, consacré précisément à la préparation de la session dominicale de ce comité. A

PAUL FABRA



Le Monde des Ressources Humaines Le Monde des Juristes Le Monde de la Fonction Commerciale

#### Washington lance une enquête sur les pratiques commerciales de la Chine

Les Etats-Unis ont décidé, jeudi 10 octobre, d'ouvrir une enquête les pratiques commerciales de la Chine, afin de déterminer si celles-ci ne constituent pas un obs-tacle à l'entrée des produits américains sur ce marché. Cette enquête visc des mesures considérées comme déloyales : les restrictions quantitatives, les quotas à l'importa-tion et les interdictions effectant certains produits; la pratique des licences sélectives; les tests de conformité aux normes sanitaires; enfin, la non-publication des lois réglementant ces restrictions à l'importation.

Au terme des négociations d'août dernier à Washington, les Etats-Unis avaient demandé à la Chine de prendre des mesures effectives avant le 30 septembre. Se pliant à cet ultimatum, le gouvernement de Pékin a accepté une diminution de ses tarifs douaniers ainsi que le sup-pression de certaines licences à l'importation. Or, ces propositions ont die jugées iosuffisantes par Mª Carla Hills, représentante spé-ciale du président Bush pour le commerce. Pour le président américain, la décision de lancer une enquête en Chine, légalement fon-dée sur l'article 301 de la loi sur le commerce de 1974, répond en outre à des motifs d'ordre politique.

Cette démarche s'inscrit dans le débat en cours aux Etats-Unis sur l'éventuel renouvellement en juin prochain du statut de la nation la plus favorisce. Cc statut garantit aux pays concernes une tarification re normale, et la Chine était traditionnellement le seul régime pour le Sénat comme pour la Chambre des représentants, le renouvellement de ce statut devra être assorti de garanties sur le respect des droits de l'homme.

Partenaire privilégié des États-Unis, dont la part dans le com-merce extérieur de la République atteignait 16 % en 1989, la Chine que les Américains estiment être à l'origine de leur déficit commercial avec ce pays, qui sera de l'ordre de 10 à 15 milliards de dollars pour

POINT DE VUE

## Le retour des faux prophètes

par Jacques Mistral

AUT-IL changer de politique économique ? Quelles sont les mergee de menœuvre budgéteiree? Une relance permettrait-elle de lutter plus efficacement contre le chômage? Troie erguments sont mis an avant pour critiquer l'actuelle politique budgéteire. Tout d'ebord, le

relance de l'économie allemende deseerre le contreinte extérieure qu'elle faisait peser sur ses voisins auropéens. Ensuite, la conjoncture mondiale ne se remet que leme-ment du choc psychologique causé par la guerre du Golfe, et il serait dangereux d'eggrever ces forces négatives par une rigueur budgétaire exagérée. Enfin, en ce qui concerne le France proprement dite, le dette publique y est moins élevée que chez ses partenaires : pourquoi se priver d'un levier que d'autres utilisent? Tout cala est loin d'être faux. Ou'en déduire quant aux marges de manœuvre qui nous sont offenss?

Premièrement, ces merges de menœuvre sont, dans les faits, déjà exploitées, ce dont témoignent clai-rement l'exécution de le loi de finances 1991 et le déficit prévu dans le projet de loi de finances

Deuxièmement, ces merges de manoeuvre sont étroites et transitoires. Il suffit, pour e'en convaincre, de rappeter que la dégradation de notre commerce extérieur à lequelle conduirait toute relance artificielle ne menquerait pee d'eppeier une rigueur accrue - moine de dépenses, plus d'impôts, - conformément à ce qu'ont connu, à des moments divere, les Britanniques. les Allemends eux-mêmes, lee Belges ou nos concitoyens en

Le déficit est pourtant, malgré ces expériences concordantes, à nouná comme une s exemple, avencé le chiffre de 150 millierds. C'est feire là un usage bien sommaire de le pensée

keynésienne I I y e en effet dans la réapparition de ce débat comme un perfum de celui mané il y a quinze ans autour d'une thèse approximative suivant laqualle l'effort d'invessement aurait été le responsable principal de l'accélération des hausses de prix. Pour lutter contre l'infletion, expliquait-on, il fallait ralentir la formation de capital. Cino ans plus tard, le dynamique des prix étalt inchengée, bien sûr, mais le viellissement de notre appareil productif était, en revanche, bien engagé. Méfions-nous des faux pro-phètes.

Aujourd'hul, le déficit n'offre aucune réponse eux déséquilibres du marché du travail; et cela nous tion d'expériences répétées, mais aussi des connaissances économiques récentes. Il convient à cet égard de bien articuler trois raisonnements très différents.

If y a tout d'abord, effectivement, des circonstances où l'accroissement du déficit budgétaire améliore l'emploi : c'est l'enseignement le plus connu du keynésianisme simplifié, le célèbre a multiplicateur » qui constitueit, durant les ennées 60, le socie de la macroéconomie. Mais cette thérapeutique n'est adaptée qu'à le solution d'une forme particufière de chômage, celle qui tient à l'insuffisance de la demande globale Or, il est clair que le sous-emploi e des causes plus profondes, comme l'inadéquation des formations ou l'excès des coûts selarieux. Face à de telles situetions, le dépense publique perd de son efficacité.

Notre pays se trouve précisément, aujourd'hui, dens une stuation où les causes du chômage tiennent à bien eutres chose que. l'insuffisance de la demande. L'arrides entreprisee, c'est un indice significatif de chômage « structurei». Suntout, le déficit "de notre commerce extérieur prouve qu'une demande importante est là, elors que l'appareil productif n'est pes en état de la estisfaire. Augmenter encore la demande, ce serait surtout dégrader un peu plus le commerce extérieur : le prééamption de chômage «classique» - et non pas «keynésien» - est forte.

Meis le reisonnement doit être poussé plus loin. Dans le monde où nous vivons, en effet, non seulement les frontières économiques se sont estompées, mais les frontières financières, elles, ont disparu. Les décisions des gouvernements sont en permenence scrutées sur les merchés de capitaux, et l'évaluation qui est faite des politiques économiques est devenue très subtile. L'annonce d'un déficit, et plus encore la manière dont II est expliqué, ce n'est pas, ce n'est plus seulement l'injection de quelques milliards dans les circuits économiques.

#### « Carré magique »

Le jugement psychologique - et peu importe, malheureusement, qu'il soit fondé ou non - est, en la matière, beaucoup plus important que l'enthmétique. Pourquoi? Parce que la manière dont un gouvernement surmonte les obstecles d'aujourd'hui est une information très précieuse, la seule dont on dispose, sur ce qu'il fera demain face sux nouvelles difficultés qu'il rencontrera immenqueblement.

Voità pourquoi, à l'opposé des idées traditionnelles, la relation entre le déficit et l'emploi peut être négative. Lorsqu'un gouvernement s'en-gage dans la voie de la facilité, lorsqu'il perd sa « crédibilité », les marchés anticipant immédiatement las conséquences mêmes lointaines, taux d'intérêt augmentent, d'où il

l'emploi. La conclusion a'impose d'elle-même, le keynésianisme sim-plifié est, aujourd'hui, disqualité. Les attaques récentes contre la politique économique et financière ont, dans ce contexte, des effets pernicieux. La politique économique menée avec continuité depuis plusieurs années avait acquis une grande crédibilité parce qu'elle e tout simplement permis à ce pays de renouer evec les créations d'emplois, de redonner, son dynamisme à l'investissement des entreprises, de restaurer la compétitivité, y compris par rapport è l'Allemagne, d'assurer l'amélioration du pouvoir d'achat, de récuire le déficit public, tout en allé-geent la fiscelité.

Il n'y a pas si longtemps, on désignait per le terme de carré magique » la réalisation simultanée de ces objectifs. Aujourd'hui, slors même que personne ne croit véritablement à la réalité d'une politique économique et financière atternative, agiter de faux débats; c'est jeter le doute sur le continuité de ces orientations. Et cela se pale.

Ceta se pale d'abord sur les marchés : la prime de risque sur notre monneie e disparu, eprès des années d'efforts, at it est raisonnable d'escompter, à un moment ou à un autre, que nos taux d'intérêt pessent sensiblement au-dessous des teux ellemands. Empêcher cela, c'est le plus sûr moyen de restreindre nos marges de mangeuvre.

Cela se paie ensuite face à l'opinion publique, qui volt resurgir le mythe éculé du trésor caché : le déficit, c'est la part du rêve dans le débat! Mais la réveil est toujours douloureux et demain, l'espoir artificiellement éveillé mais une nouvelle fois déçu, il ne sera pes surprenent de voir le morosité gegner. Car

d'intérêt, devenues le premier poste budgétaire, évincent les autres. dépenses publiques, pourtant si les entreprises : car c'est un bien fâcheux concours de circonstances qui voit resurgir cet automne, è côté du débat budgétaire, le question des entraves à la mobilité de l'emploi ou celle d'un retour à l'indexation des salaires. Faut-il rappeler que notre appereil productif e lourdement subi, à cet égard, après les chocs pétro-liers, le poids de politiques inappropriées? Que ces menaces se précisent, alors e accélérerait dans le pays l'ajustement des effectifs et la révision en baisse des investisse-

7.

(a -:: :

e.

BEAL TO 1/2

5<u>5</u>

· ----

60 1000

Carried Actions

SEL ! PL :

the second

95 50 57

H Fare

market and

MATERIAL STREET

Contract ...

enzer -

ten a ser

国党 57.7

200

former e , . .

100 L

MG5

OFF T

100

1. . .

MARKS ...

15"

ST. II

Bref, semer aujourd'hui le doute sur la politique économique, c'est clairement marquer contre son camp l'Est-ce la dresser l'acte de décès du ksynésienisme ? Est-ca refuser le débat de politique économique? Certes pas I Keynes, en effer, nous e apporté deux choses. Dans le contexte des années 30, face à un chômage lié à l'insuffisance dramatique de la demande, il e d'abord préconisé le recours à la dépense publique (creuser des trous s'il le faut, les reboucher si besoin, peu importe) perce que le survie de la démocratie était en jeu.

Cela était juste, mais cela est chirement inadapté au contexte actuel. Observent le fonctionnement du capitalisme concurrentiel, il e, par eilleurs, plaidé pour légitimer l'intervention de l'Etat, seul garant, dans une économie de marché, d'un cortein nombre de valeurs et d'écultbres socio-économiques. Cela reste fondementalement juste. Le vral débet, aujourd'hui, celui sur lequel peuvent germer les réformes d'avenir, c'est celui qui porte sur l'efficacité de l'État.

# Partez en Amérique avec les meilleurs.

Tous les hommes d'affaires rêvent de voyager aux U.S.A. sans encombre. Avec American Airlines et American Express, vous êtes sur la bonne voie.

Un service reconnu dans le monde entier Vous comprendrez pourquoi à bord de nos vols transatlantiques,

notre service international Flagship a été primé. Repas et vins délicieux y sont servis par un per-

sonnel attentif et chaleureux. Si vous choisissez de voyager en Première Classe ou en Classe Affaires, vous béné-

ficierez de nombreux avantages réservés aux V.I.P. L'extrême confort de nos fauteuils recouverts de cuir et de laine d'agneau est un exemple parmi d'autres.

Un service international 24 h sur 24 Acceptée quasiment partout dans le monde, votre carte

American Express est une compagne inestimable lors de vos voyages.

En cas de perte ou de vol, une assistance permanente vous permettra de la remplacer en toute urgence sur un simple coup de fil.

Où que vous soyez dans le monde, il y aura toujours un bureau American Express tout proche.

> Un réseau de correspondances inégalé American Airlines assure 200 vols hebdomadaires au départ de l'Europe vers les États-Unis.

Mais qu'en est-il une fois arrivé aux U.S.A.? Aucune autre compagnie aérienne ne dessert chaque iour autant de villes américaines. Grace à un réseau de correspondances très important, American Airlines relie plus de 250 destinations en Amérique du Nord, au Canada, au Mexique, aux

Caraïbes, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud et dans le Pacifique. Partout où va American Airlines, la carte American Express sera la bienvenue. Elle est reconnue dans les meilleurs restaurants, les plus grands hôtels et magasins sur tout le territoire américain.



American: le Nº 1 du voyage Lors de votre prochain voyage d'affaires, choisissez le bon numero! American Airlines et American Express.

American Airlines



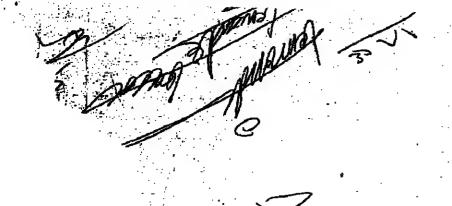



ménages. D'autant plus peser que la

hausse des salaires individuels du

secteur privé reste modérée. Le

pouvnir d'achat du revenu disponi-

ble (qui preud en compte le pré-

levement fiscel et les revenus

sociaux) aura progressé d'environ

1,8 % cette année après + 3,3 % en

1990. Une certaine accélération - et

c'est ce qui est important - devrait

tont de même se produire l'année prochaine, l'OFCE prévoyant une

hausse du pouvoir d'achet du

revenu disponible de 2,2 %. Cula

grâce notamment au ralentissemen

de la hausse des prix et malgré les

prélèvements sociaux « qui vont

s'élever pour stopper le creusement

des déficits sociaux» (en clair mal-

gré une hausse en 1992 des cotisa-

tions sociales). Finalement, la

consommation des ménages s'accélé

remit et progresserait de 2,8 % en

volume (+1,9 % cette année) du fait

d'une baisse du taux d'épargne,

autre hypothèse fondamentale qui

Tous comples fails, la croissance

économique devrait s'accélérer au

printemps prochain et atteindre en

moyenne pour l'année 1992 un taux

de 2.4 %, contre environ 1,3 % cette

année. Cette reprise n'empôcherait

pas 80 000 emplois salariés et non

salariés de disparaître à nouveau

l'année prochaine, prix, on l'a vu,

d'un redressement de la situation

financière des entreprises et de leur

C'est dire que le chômage conti-nucrait d'augmenter. L'OFCE

estime qu'il pourrait atteindre 2,8 millions fin 1992. Encore cette pré-

vision postule-t-elle que les pouvoirs

publics intensifient le traitement

social du chômage et qu'une partie

de la population active renonce à sc

demandera à être vérifiée.

économique du gouvernement

## La reprise n'aurait pas lieu avant le printemps prochain

A ls veille de l'exemen du . budget de 1992 par le Parlement, le débat est lancé sur is politique économique de M. Pierre Bérégovoy. Les pressions se multiplient pour que le gouvernement l'infléchisse sinon Is modifie. Les syndicets demandent - dans le désordre que de plus amples crédits budgétsirss soisnt consacrés à l'emploi et sux salaires de la fonction publique. Ils sont relayés par certains socialistes. Ainsi M. Henri Emmanuelli, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, demande dans les Echos du lundi 14 octobrs, «uns relance sectorielle » qui ne creuserait le déficit budgétaire que de 2 milliards de francs, selon ses estimations.

M. Reymond Barre estime qu'il faut éviter « tout dérapags budgétaire » (lire pegs 10) et l'opposition s'apprête à censurer le gouvernement sur cette question. M. Jacques Mistral, économiste prochs de M. Rocard, critique de son côté les partisans d'une relance (lire page 18).

Le contexte, si l'on en croit les prévisions de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), est sombre : la reprise en France ne se produira pas vraiment avant le printemps

Une accélération possible de l'activité pourrait venir, en France, de l'exportation à travers une reprise de la croissance économique dans les pays étrangers. Mais, à part la Grande-Bretagne, cette reprise ne semble pas sur le point de se produire dans l'immédiat; en tout cas pas franchement : «Il semble qu'une certaine croissance puisse être retrouver des l'hiver ou Royoume-Uni mais qu'elle ne se produira guère

en Espagnes, écrit l'Observatoire français des conjonctures économi-ques. Ce qui signifie, ajoute l'Observatoire, que jusqu'au milieu de l'an-née prochaine l'augmentation des débouchés extérieurs de la France sera eussi lente qu'au premier semestre 1991 dans un contexte de taux d'intérêt allemands aussi élevés

C'est là que le bât blesse : le ralentissement de la croissance éco-nomique engagé outre-Rhin va rendre nos exportations plus difficiles. Comme le redémarrage de l'activité aux Etats-Unis (qui sera probable-ment confirmé par l'évolution du PNB ou troisième trimestre) restera lent jusqu'à l'été 1992, le seule reprise outre-Manche ne compensera pas le ralentissement allemand.

Il faudra en fait attendre le printemps 1992 pour que la Bundes-bank (le banque centrale ellemande), rassucée par la détente probable des tensions inflationnistes en Allemagne, amorce une baisse des taux d'intérêt à court terme, commençant du même coup à faire disparaître ce qui empoisonne les économies occidentales depuis la réunification allemande.

#### **Investissements** et pouvoir d'achat

Six mois donc evant de voir l'Al-lemagne participer à une baisse générale des taux d'intérêt. Si accè-lération de la croissance économi-que il doit y avoir en France dans l'immédiat, celle ci devrait se fonder dans un premier temps sur des moteurs internes: l'investissement, la consommation des ménages.

L'investissement d'abord. Les dépenses qui lui ont été consacrées par l'industrie auront reculé en 1991 après sept années de progres-sion. Ce recul, que l'OFCE estime de l'ordre de 1 % en volume pour l'ensemble des sociétés (îl a été plus fort encore pour la seule industrie), a une explication objective : les capacités de production nouvelles, mises en place ces dernières années; sont moins utilisées qu'auparavant, «Compte tenu des efforts passés, un flux d'investissement en recul de 6 % cette onnée, occroîtrait encore les capacités disponibles de l'ordre de 2,5 % », souligne l'OFCE. On peut dépendants de l'Allemagne (Pays- donc s'interroger sur la stratégie des

ponsabilité n'est-il pas d'ebord d'utiliser davantage leurs équipements avant d'en acheter de nou-veaux? L'evantage d'une telle stralargement les dépenses d'investisse-ment et donc d'avnir moins recours à un endettement fort coûteux.

L'OFCE ne tranche pas vraiment, considérant que l'utilisation des capacités de production resters à peu près la meme, hypothèse qui le conduit à envisager une croissance de l'investissement des sociétés de 3,1 % l'aunée prochaine après le recul de cette année (- 1 %) et une croissance de 5,3 % en 1990. Il est clair que cette hypothèse moyenne peut être démentie dans un sens plus favorable à la croissance ou, au contraire, nettement moins favora-

La consommation des ménages ensuite. La masse des salaires dis-tribués va être affectée par la réduction des emplois. Après avoir stagné au premier trimestre de cette année, les effectifs salariés du secteur mar-chand ont reculé au second, cela pour la première fois depuis 1985. Cette baisse devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'année, estime POFCE qui ajoute que, pour la seule industrie, le retournement à été plus précoce et plus ample, qu'il deviait s'aggraver jusqu'en décembre et se prolonger au début de l'année prochaine. Et pour justifier cette analyse assez coore en termes d'emplois, l'OFCE note a qu'en réa-lité, toute période de ralentissement économique révèle les restructurations qui restent à opèrer. La pro-ductivité, qui s'est fortement dégrade depuis deux ans, ne pourro se redresser que si les effectifs indus-triels sont comprimés».

Du coup, l'OFCE estime que 120 000 emplois industriels auront été détruits cette année et que 30 000 le seront encore au début de 1992, même dans l'hypothèse d'une reprise de la production. Les effec-tifs du bâtiment devraient eux aussi cominuer de se réduire. Le tertisire - c'est-à-dire les services et le com-merce - a continué de créer des emplois mais à uo rythme très ralenti qui ne s'accélérerait que l'an-née prochaine.

contraction des effectifs au travail

le comité intérimaire écrit dans accès aux marchés des pays indus-triels est indispensable pour la réo-

Les Sept evaient insisté notamment sur la occessité de réduire les « dépenses improductives ». Ce point a été repris dans le commu-niqué du comité intérimaire rendu public lundi 14 octobre au matin et commenté par M. Carlos Sol-chaga. Les pays membres sont invités à réexaminer (et non pas à réévoluer, comme il est dit de façon embigué dans la version française, hâtivement traduite) les dépenses de défense ainsi que les subventions « destinées tant au secteur industriel qu'au secteur agri-cole», devait dire M. Solchaga dans sa conférence de presse.

Autre point fort du communirelance devrait être donne des novembre. On pourra voir à ce moment-là si les intentions expri-mées correspondent à une volonté

Au sujet de l'endettement inter-national, les communiques officiels tant du groupe des Sept que du comité intérimaire estiment nécessaires des décisions en faveur des pays les plus pauvres. Il est indis-peasable que ces pays bénéficient d'un allègement « qui aille bien au-delà de celui qu'on leur a déjà accurde » en vertu des décisions prises à Toronto il y a six ans. Cet engagement solennel a été pris par le sommet des Sept à Londres, su mois de juillet. Il s'agit mainte-nant de tenir les promesses. La France, pour sa part, propose un allègement au cas par cas de 50 % à 80 % pour ce groupe de pays. Le comité se félicite des résultats déja obtenus dans un certain nombre de pays (il s'agit notamment du Mexique, du Venezuela, etc.) qui sont désormais de nouveau capa-

**INDUSTRIE** 

#### Bull vaut moins cher que le Printemps

des entreprises publiques, qui vient d'auditer la Compagnie des machines Bull (CMB), la maison mère du groupe informatique, e tivré son verdict, dimencha 13 octobre, dens un avis publié au Journal officiel. Scion les experts, le CMB vaut 5.6 milliards de francs, ce qui valorise à 260 millions de francs la participation de 4,7 % que s'apprête à y prendre le japonais NEC, conformément à l'accord condu

Cette appréciation s été réalisée «en prenant en considération le caractère très minoritaire de la participation en cause, l'état de la conjoncture et les spécificités de l'industrie informatique », précise la commis-

La commission d'évaluation sion. Autent de facteurs qui, conjugués à la situation financière du graupe informetique (Bull a perdu 6,7 miliards de francs en 1990 et 2 milliards sur les six premiers mois de 1991). ont tiré le prix à le baisse. Et 5.6 milliards, c'est peu

pour le holding qui contrôle le fleuran de l'infarmetique franceise. L'Etet s'est engegé à apporter 4 milliards de francs en dotations en capital réparties sur deux ens, 1991 et 1992. La CMB vaut un tout patit milliard et demi de plus. Elle vaut, en tout cas, bien moins que le Printemps I Le groupa de distribution, qui n'opère pas à proprement parler dane un secteur stratégique, était tout récemment estimé à 7 milliards de francs.

- AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS FRANÇAIS IMMOBILIERS « COGIFI»

Réuni le 10 octobre 1991, le conseil d'administration a examiné la situation provisoire des comptes au 30 juin 1991.

Le résultat d'exploitation, après amortissements et provisions et svant impôt, s'établit à 53,1 millions de francs contre 47,4 millions de francs pour le même semestre de l'année précédente attestant les conditions satisfaisantes dans lesquelles se poursuit l'ectivité de la

Le montant des ventes régularisées au cours du premier semestre 1991 s'est élevé à 18,4 millions de francs contre 20,6 millions de francs au 30 juin 1990. La commercialisation des appartements se poursuit au rythme des libérations.

Compte lenu notamment des plus-values nettes réalisées sur les ventes, le bénéfice oet su 30 juin 1991 ressort à 63,6 millions de francs, soit une augmentation de plus de 7 % par rapport au chiffre comparable de l'exercice précédent.

La société est attentive aux opportunités d'investissements que peut offrir le marché et que ses disponibilités lui permettront de

# ec les meiller

## Le groupe des Sept et l'Union soviétique

Suite de la page 17

La contribution de la Communauté européenne se décompose en un don de 250 millions d'écus, mais pour le reste, de deux prêts, dont l'un de 500 millions et l'eutre de 1,25 milliard d'écus (le tout feisant bien 2,5 milliards de dol-lars). La part du don est sans doute encore plus faible pour les Etats-Unis et le Japon. Le mode de présentation choisi est hypocrite (sans doute veut-on se don-ner le beau rôle vis-à-vis du public soviétique) et financiérement

Il parait qu'on veut acclimater l'idée de capitalisme en URSS. Que penser des ministres de finances des plus grands pays industrialisés du monde à économie de marché qui admeitent l'idée qu'un puisse s'endetter pour payer des dépenses courantes? On dira: mais l'hiver approche et rienne serait pire qu'un début de famine! Evidemment, mais ces crédits baptisés aide alimentaire ou pharmaceutique ne sont pas autre chose que des crédits à la balance des paiements (le Monde du 11 octobre). L'objection porte sur le déguisement.

En attendant, le communiqué pose les conditions pour l'accès rait rendre nécessaire « la situotion des paiements extérieurs ». A cet égard, les Sept « soutlennent fermement l'intention des autorités de l'Union soviétique et des outorités des Républiques de résoudre certaines questions fondamentales qui sont essentielles pour le maintien de leur crédibilité financière interde leur crédituite financière inter-nationale». Parmi ces conditions figure « l'introduction de pro-grammes de réjormes d'ensemble» et « la inise au point d'un cadre apérationnel permettant au « cen-tre » et aux Républiques d'assumer feurs responsabilités ». Autrement dit, il s'agit de savoir qui fait quoi (le «cadre») et d'evoir l'assurance

une politique économique définie. A cela s'ajoute une autre condition : « la publication de la totalité des données économiques et financières soviétiques ».

#### Consecration internationale

Sans que jamais les demandes d'éclaireissement tournent à l'ai-gre, les Sept avaient été étonnés par les évaluations fournies par les Soviétiques au sujet du stock d'ar.
Ils avaient cité le chiffre de 240
tonnes. Ce tonnage est inférieur à
le production annuelle de l'Union soviétique, treize fois inférieur aux réserves métalliques de la France (lesquelles, il est vrai, arrivent au troisième reng, psrmi les peys membres du FMI, après les Etats-Unis et l'Allemagne).

Les Soviétiques ont insisté pour qu'une allusion soit faite au traité d'union entre le «centre» et les Républiques, comme pour lui conférer une sorte de consécration internationale. Satisfaction teur fut dunnée, sans que soient pnur eutant passées sous silence les énormes difficultés de la tache. Si les Sept «se félicitent» des «évolutions » constetées (le traité), ils a notent ou élles ont lieu dans un a notent qu'elles ont lieu dans un contexte d'Incertitudes financières craissantes ». Les Soviétiques demandaient aussi l'ouverture d'un dialogue « permanent » avec les Sept. « Les représentants soviéti-ques, est-il écrit dans le texte offi-ciel, ont demandé un dialogue continu avec les principaux pays industrialisés pour les aider à trai-ter leurs problèmes économiques et financiers dans le cadre des dispositions du paragraphe 4 » (celui qui a trait aux conditions).

L'affaire soviétique a quelque peu éclipsé les traveux tradition-nels du comité intérimaire ainsi que l'eutre communiqué publié par le groupe des Sepi, consacré précisément à la préparation de la session dominicale de ce comité. A propos des pays de l'Est européen,

son communiqué : un meilleur rientetion et la renaissance de

qué : la nécessité de relancer les négociations du GATT et le risque que courrait l'économie mondiale si de nouveaux retards devaient intervenir. Le secrétaire général du GATT, M. Arthur Dunkel, estime que le enup d'envoi décisif pour la politique réelle.

bles de faire appel directement au marché international des capitaux et qui bénéficient de certains rapa-

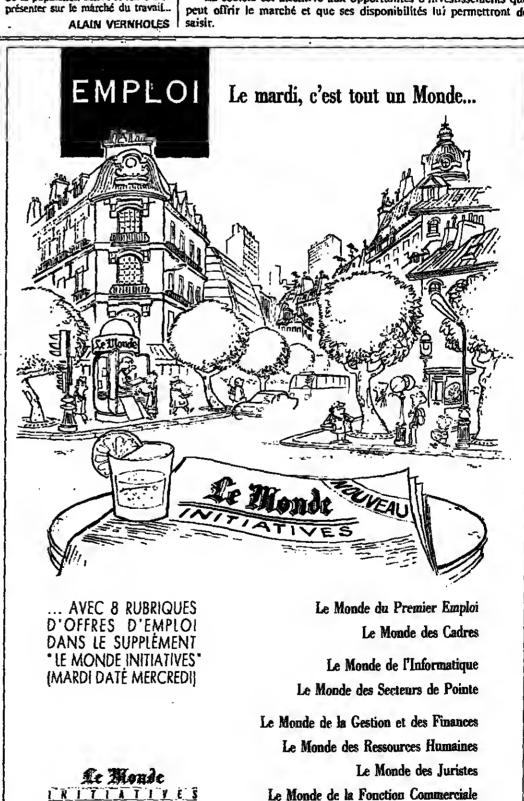

## Préparer l'avenir

Comme je l'avais envisagé dans le message que je vous avais adressé en avril dernier dans le rapport annuel, l'année 1991 est une année de récession, plus ou moins forte sur la plupart de nos marchés. Particulièrement prononcée en Ontario et dans le reste du Canada (-25% en volume), elle est sensible aux Etats-Unis (-10%), moins marquée en France (-5%) et en Espagne (-1%). Seuls échappent à la tendance générale les pays en développement : Turquie, Vénézuela, Maroc et même Brésil. L'Allemagne réunifiée est dans une situation particulière, avec un bon niveau à l'Ouest et une remontée très progressive à l'Est.

Du fait de cette conjoncture, et des fortes concurrences dans certaines de nos activités, les résultats semestriels que nous avons publiés il y a quelques semaines sont en recul sensible : -31%. Les principaux groupes internationaux de matériaux de construction enregistrent des baisses comparables, parfois sensiblement plus fortes.

S'il est toujours malaisé dans notre secteur d'extrapoler à l'ensemble de l'année les résultats du premier semestre, nous ne nous attendons pas à ce que la tendance de l'année soit très différente. En effet, la reprise espérée ne s'est pas encore amorcée, et ses effets ne peuvent guère se faire sentir avant 1992.

Nous nous étions préparés à affronter ces temps difficiles et nous disposons de trois atouts :

- un endettement contenu dans de strictes limites, qui ne représente que 38% des fonds propres du groupe, malgré l'ampleur du programme de développement de ces dernières années. Cette flexibilité que nous devons à la rigueur de nos politiques financières nous permet de faire face en gardant le cap;
- une stratégie industrielle de croissance fermement poursuivie en privilégiant des acquisitions à bonne rentabilité ainsi que les investissements industriels de productivité et d'amélioration du service aux clients
- un équilibre d'activités et de marchés fortement amélioré, afin de mieux répartir les risques et de nous mettre en bonne position sur les marchés d'avenir. Lafarge Coppée vient ainsi de se renforcer dans le bassin méditerranéen et dans l'Europe de l'Est, tout en poursuivant son développement par étapes en Asie Pacifique.

Nos positions sont donc solides, et nous avons la volonté et la capacité de poursuivre notre développement. Pour réussir, nous avons continué à préparer les ressources humaines dont nous avons et aurons besoin dans notre déploiement international. Toutes les unités du groupe ont ainsi mené des politiques actives de recrutement. En France, nous avons doublé notre embauche de cadres depuis trois ans.

Le progrès technologique et la protection de l'environnement sont d'autres facteurs clés de succès sur lesquels nous nous appuyons.

Nous menons cette action au service de nos 150 000 actionnaires qui nous font confiance pour valoriser leur patrimoine sur le long terme.

Notre secteur retrouvera la croissance, mais il est encore difficile de prévoir à quelle date et à quel rythme. C'est pourquoi, en gérant au plus juste mais sans rien sacrifier de la préparation de l'avenir, nous maintiendrons notre flexibilité financière et conserverons intactes nos marges de manoeuvre. Nous pourrons ainsi retrouver, le moment venu, la croissance de nos résultats et, sur un groupe élargi, le niveau de rentabilité que nous avons obtenu au cours des dernières années. C'est notre objectif prioritaire, pour le bénéfice des actionnaires. des salariés et des autres partenaires de Lafarge Coppée.

**Bertrand Collomb** Président-directeur général

Fr. Ca Fr. Ca Ro Fr. CJ Canax Fidii.

Q San Ecc 12 h Frz 14 h Oin Au 12 h



mondial matériaux de construction

# CHAMPS ECONOMIQUES

# Tristes matières premières

Le marasme des produits de base a été aggravé par la récession mondiale et l'effondrement soviétique

AFÉ, cacso, coton, cuivre et antres «fruits du Congo» chers à Viziatte, pourris sur la branche des indépendances africaines, les tropiques sont tristes à l'aune des matières premières. La baisse succède à la baisse et, en termes récis, les boissons du Sud ont vu leurs prix diminner de moitié entre 1970 et 1990. Pour les minerais et métaux, que produit aussi le Nord développé, la dépréciation a atteint dans le même temps près de 30 %. temps près de 30 %.

Les années 80 - la décennie perdue pour le développement - ont vu s'ac-complir les scénarios les plus sombres pour les produits de base : la constitu-tion d'excédents souvent mons-trueux; la fuite en avant des exportateurs du tiers-moode renonçant à toute discipline de l'offre pour compenser par les volumes ce qu'ils per-daient sur les prix; le démantèlement des accords internationaux sur le cacao, l'étain, le café; la course à la substitution qui a progressivement déplacé les sources des matières promières de la mine ou la plantation vers les laboratoires de l'industrie chimiente.

Uo marasme aggravé par l'entrée de l'économie mondiale dans la récession, par l'incapacité aussi des grandes puissances à s'entendre sur les échanges commerciaux dans le cadre du GATT, et de laisser aux produits du tiers-monde un accès satisfaisont. L'effondrement de l'économie soviétique et la dislocation de l'Union ont aiguté à la confusion générale. ont ajouté à la confusion générale, Moscou écoulant ses matières pre-mières minérales de façon anarchique dans une épuisante course aux

Le Loudon Metal Exchange (LME) venu du froid : ses stocks de non-fer-reux atteignent des niveaux record (1.3 million de tonnes). Pour l'atami-nium, le zinc, le plomb et l'étain, les cours officiels de Londres sont infé-rieurs aux coûts de production, seuls le nickel et le cuivre (grâce aux trou-bles du Zaire et aux tensions sur la production), bieo que déprimés, offrant nne certaine résistance. Une exception à cette morosité minérale : le cobalt dont 42 % de la production provient il est vrai du Shaba zarois,

La nouvelle stratégie soviétique fondée sur ce qu'on pourrait appeler la «vente panique» est à même de bouleverser durablement l'échiquier mondial des matières premières en raison de son caractère à la fois mas-sif et imprévisible. L'URSS compte parmi les premiers producteurs de minerais non ferreux et de métaux précieux (aluminium, nickel, platine, or). Elle détient une sorte de doopole sur de nombreuses substances avec l'Afrique du Sud, économie, elle aussi, fortement amoindrie et avide de monnaie forte.

Les temps ont bien changé : les années 70 avaient vn monter la crainte des embargos. Ce sont aujourd'hiri les exportations à tout-va de Moscou et Prétoris que les opérateurs redoutent. Les chiffres sont éloquents : eotre 1986 et 1990, les ventes soviétiques de cuivre à l'Ouest sont passées de 30 000 à 180 000 toures, progressant même au premier semestre 1991 à un rythme annuel de 230 000 tonnes.

#### Dangereuses solutions

Les ventes d'aluminium ont, dans le même intervalle, augmenté de 170 000 à 270 000 tonnes, atteignant, pendant les six premiers mois de 1991, un rythme annuel de 520 000 tonnes. Toujours entre 1986 et 1990, Moscou a accru ses ventes de nickel de 35 000 à 83 000 tonnes. Et si le marché mondial du platine est excédentaire pour la première fois depuis 1984, c'est encore le fait de l'URSS, qui a exporté 700 000 ences l'an dernier contre 500 000 en 1989.

Dans leur précipitation, les Sovié-tiques obéissent cependant à une véri-table logique : parer par tous les moyens au besoin de devises : échanger les métaux contre les titens de consommation occidentaux les plus divers, des chaussures à la bière; conserver intactes le plus longtemps possible les réserves du pays en or dans la perspective de l'adhésion au Fonds monétaire international et aussi parce que le métal jaune est «un joyan de la couronne» que les Russes

Ironie du sort, c'est su moment où la conjoncture sur les métaux se retournait, alourdie par les apports soviétiques et le déclin de la croissance, que l'Occident emegistrait une production record d'aluminium en décembre 1990 (1,3 million de tonnes). Hésitant devant le coût d'une interruption de certaines unités d'électrolyse, les industriels n'ont pas sensiblement ralent leurs activités.

Les stocks s'accumulent chez les producteurs comme chez les consom-mateurs de demi-produits et l'utilisa-tion globale de non-ferreux a tendance à stagner, en attendant les signes clairs d'une relance dans l'au-

Les pays du tiers-monde endertés ou exsangues - comme Cuba contribuent à accentuer la déprime.
Moscou pratique le dumping sur le
chrome, les Chinois sur le tungstène

La physionomie des denrées tropi-cales n'est pas meilleure. C'est partout le trop-plein qui domine. Les stocks de café sont au plus haut (an moins de cefé sont au plus haut (an moins 40 millions de sacs de 60 kilos, soit sept mois de consommation environ). Les prix sont presque à leur plus bas niveau de ces seize dernières années. Et le différentiel se creuse entre les arabicas (autour de 88 cents la livre à New-York) et les robustas d'Afrique (autour de 56 cents la livre).

bourg a, le 8 octobre, demandé à la planteurs de café du tiers-monde.

La baisse des prix des deurées tro-picales expose les plus démunis à des solutions dangereuses pour la com-munauté internationale, comme la culture du pavot ou de la coca. En

et dont dépendent fortement les pe cèdent grère volontiers, même Etats-Unis, l'Europe de l'Ouest et le contre des dollars ou des lignes de crédit.

Ironie du sort, c'est au moment où

tomobile et le bâtiment principale-ment. Pour l'heure, e'est l'expectative.

et la mine d'or de Salsigne (Aude), la a mine d or de Sansgne (Alde), la plus grande d'Europe occidentale, se meurt doucement, à moins que le groupe sud-africain Gencor par-vienne, avec le Bureau de recherches géologiques et minières, à redresser sa rentabilité.

Commission de Bruxelles de mettre «lou en zuvre» pour obtenir la res-tauration du système des quotas d'ex-portation suspeodn depuis juillet 1989. Une requête qui traduit une inquiétude réelle sur le sort des petits

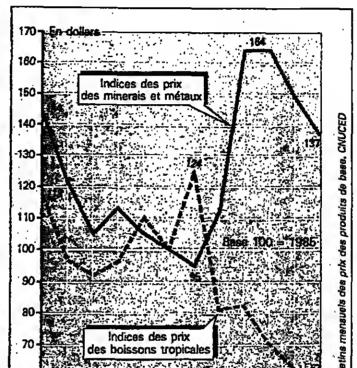

persistant, la crise des matières prela voie du développement. Naguere tenues pour des riebesses, les ressources naturelles sont devenues des fardeaux qui collent à la peau des Maurice - qui a su s'affranchir du «diktat» de la canne à sucre - combien restent encore englués dans l'arachide, le café, le coton ou le cacao.

S'agissant de ce dernier produit, les mières crée un risque véritable de professionnels veulent eroire à un déstabilisation pour les économies du prochain déficit de l'offre sur la Sud, trop dépendantes de produits demande (en 1991-1992). Après sept dévalués incapables de les placer sur campagnes successives d'excédent, ce mieux interviendrait à la faveur d'une forte baisse de la récolte brésilienne endommagée par la sécheresse. Mais, là encore, un semble tabler exagérépauvres. Pour un pays comme l'île ment sur un accroissement concomitant de la demande soviétique qui, en deux ans, est tombée de 200 000 à 70 000 tonnes de fèves. Moscou n'en

finit pas de jeter le trouble soit en

Trois hypothèses permettraient de relancer les marchés sans qu'aucune soit pour l'heure realisanle: nne reprise de la consommation mun-diale; la constitution de cartels de capacités financières : le réveil d'une solidarité internationale qui s'expri-merait à travers des accords de stabilisation recovés, tenant compte du poids des matières premières dans la stabilité économique, mais aussi poli-tique des pays du Sud.

Un sursaut de la consommation reste improbable, surtout pour les denrées tropicales dont le débouché occidental est saturé, les pays de l'Est montrant par ailleurs leur insolvabi-lité. Si les Etats-Unis ont les moyens d'octroyer des crédits à Moscou pour écouler leurs céréales, les exportateurs africains ou asiatiques ne disposent pas d'une pareille souplesse finan-cière... Quand bien même la demande repartirait, oul ne peut occulter le

Les cartels de producteurs sont une chimère. La désunion régnant au sein du tiers-monde pour l'élaboration de stratégies communes, c'est le chacun pour soi qui l'emporte. On l'a vu sur le café ou le projet du Brésil et de la Colombie de soutenir les cours par une rétection de mar-chandises s'est heurté aux intérêts

butent toujours sur la définition d'un juste prix, puis sur les moyens de le défendre (stocks régulateurs ou quo-tas?). Il faut aussi ne pas oublier les subsides nécessaires pour ebaque action visant à soutenir artificielle ment des marchés orientés à la baisse

l'échange, vieux débat entre écono-mistes, trouve son illustration réelle sur le tableau nuir des matières precomme la craie sans ou'aucune issue - hormis la diversification, mais dans quelle direction? -ne vienne éclairer la piste étroite menant au développe-

> **ÉRIC FOTTORINO** (Lire page 23 l'article sur la stratégie minière en Australie.)

# Les craintes caraïbes

La constitution d'un marché commun nord-américain inquiète les responsables des îles qui redoutent aussi un désintérêt européen

ROIS entreprises américaines qui avaient prévu de créer 900 emplois en République dominicaine viennent de suspendre leur décision. tion entre les Etats-Unis et le Mexidirecteur du Centre dominicain de promotion des investissements

Les plus clairvoyants des responsables de la Caralbe s'interrogent : quel est l'avenir de l'économie régionale face aux rapides bouleversements des années 90 et plus précisément face à la constitution d'une zone de libre-échange nord-américaine associant les Etats-Unis, le Canada et le Mexique?

Pour Frédéric Eman-Zadé, il ne fait pas de donte que la constitution d'un marché commun nord-américain aura des répercussions négatives sur les exportations de la région : « Les avan-tages comparatifs dont bénéficient vingt-quatre pays de la Caraibe et d'Amérique centrale au titre de l'initiative pour le bassin des Caraïbes (Caribbean Basin Initiative, CBI) vont disparaître», souligne-t-il

Plusieurs pays centro-américains partagent l'inquiétude des îles. Lors d'une réunion le 11 août dernier à San-José, au Costa-Rica, le Guatemala, le Honduras, le Salvador et le Nicaragua ont demandé aux Etats-Unis l'ouverture immédiate de négociations pour un accord de libreéchange sur la base de « concessions asymétriques

Carla Hills, la représentante du président Bush chargée du commerce international, a séchement répondu par une fin de non-recevoir, du moins à court terme. Elle a souligne que l'acet que les autres pays latino-améri-cains devraient libéraliser leurs politi-



avant de pouvoir prétendre négocier

Pour la première fois, en août, un organisme officiel américain, la Comsion chargée du commerce international (International Trade Commission, ITC), a reconnu que l'accord de libre commerce nord-américain pourrait avoir des conséquences défavorables sur les pays bénéficiaires du

Au terme d'une enquête réalisée en juin dernier en Jamaïque, en République dominicaine, en Haïti(1) et aux Bahamas, les fonctionnaires de la Commission notent que « les responsables publics et privés sont en général pessimistes quant à la compétitivité des produits de la Caraïbe sur le marché nord-américain après la signature d'un accord de libre commerce entre les Etats-Unis et le Mexique».

Parmi les arguments invoqués figurent des coûts de transport moins élevés à partir du Mexique et une maind'œuvre moins coûteuse que dans la plupant des pays bénéficiaires du CBL lls soulignent que l'élimination des droits de douane américains sur les importations mexicaines de melons ou de petits équipements électriques asiatiques. En fait, les industriels portera un coup sévère aux exporta-

République dominicaine ou en Haîti. L'enieu est important pour les pays qui ont le plus bénéficié du CBI. Conçue au début des années 80 par le président Ronald Reagan pour lutter contre l'influence des révolutions cubaine et sandiniste. l'initiative pour le bassin des Caraïbes se proposait de favoriser la création d'emplois en ouvrant le marché américam aux produits de la région. Le Costa-Rica et la République dominicaine sont les deux pays qui ont le plus profité de l'élimination des barrières douanières.

teurs installés au Costa-Rica, en

Depuis l'entrée en vigueur du CBI, en 1984, les exportations du Costa-Rica vers les Etats-Unis ont été multipliées par trois tandis que celles de la République dominicaine doublaient. En six ans, quatre cents entreprises employant 110 000 personnes se sont installées dans les zooes franches industrielles dominicaines, dont les exportations ont atteint

825 millions de dollars l'an dernier. La République dominicaioe est devenue l'un des principaux fournisseurs d'articles textiles aux Etats-Unis, ou détriment de producteurs

ment maintenu leurs parts sur le marche nurd-américain en investissant dans les parcs industriels de la

Seion l'ambassadeur de Corée du Sud à Saint-Domingue, Yun Park, vingt-neuf entreprises coréennes ont investi plus de 1 330 millions de dollars dans les zones franches industrielles dominicaines. Les Chinois de Taïwan out pour leur part créé de toutes pièces un parc industriel à San-Pedro-de-Macoris, à l'est de Saint-Do-

Le boom des zones franches dominicaines n'est pas menacé seulement par le futur accord de libre commerce nord-américain. Lors d'un séminaire, début septembre à Saint-Domingue, le président du conseil de promotion des i ovestissements, Antonio Caceres Troncoso, a averti que l'effondrement du système énergétique dominicaio constituait le danger le plus immé-

Critique depuis plusieurs années, la fourniture de courant électrique a pris depuis trois muis des allures de catastropbe nationale. La Cumpagoie dominicaine d'électricité ne parvient à fournir ses clients que trois ou quatre heures par jour. «Le groupe électrogene de secours s'est transforme en seul recours capable de garantir la production, à un coût du kilowattheure

bien supérieur à celui de la concur-

rence », déplore Antonio Caceres

Le trurisme, autre grand espoir de diversification de la Caraïbe, est une activité fragile. Au cours des derniers mois, le taux d'occupation des hôtels de la région a chuté sous les effets conjugués de la guerre du Golfe et de la recession aux Etats-Unis. La tendance à la baisse des prix du petrole, qui unt une furte incidence sur les tarifs aériens, et les efforts de promotion sur le marché européen ont cependant permis une reprise de ce 30 septembre.

Troncoso.

aux soubresauts de l'actualité : les grèves générales qui se sont succèdé blique dominicaine ont entraîne l'annulation de plusieurs vols charters.

Que peuvent espérer les pays de la Caraïbe de l'«initiative pour les Amériques» lancée il y a quinze mois par le président George Bush? « Nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons nous permettre de rater le train de l'intégration économique», répétent les orateurs au cours des colloques qui se multiplient dans la région sur ce

> de Saint-Domingue JEAN-MICHEL CAROIT

11) Bien avant que l'Organisation des Port-au-Prince, suite au coup d'Etat du



227, bd. Anatole-France 93200 ST-DENIS 248.21.60.21 29, bd des Batignolles 75008 PARIS 242.93.59.52 estanques. En lait, les industriels et laivanais ent indirecte-

## Les craintes caraïbes

Suite de la page 21

Face à l'Europe unie et au puissant bloc esiatique, face au blocage des négociations sur le commerce internégociations sur le commerce inter-national dans le cadre du GATT (Accord général sur les tarifs doua-niers et le commerce), les petites nations de le Caraïbe n'ont d'eutre choix que d'accepter l'offre du prési-dent Busb. L'exemple de Cuba, que la disparition du Comecon, les diffi-cultés de l'Union soviétique et le blocus de plus en plus sévère des Etats-Unis condamnent à l'autercie et au retour à l'âge pré-industriel, n'incite personne à l'isolement.

Des trois «piliers» de l'initiative Bush : la libéralisation du commerce, le développemeat des investissements et la réduction de la dette, c'est le troisième qui suscite le plus d'intérêt dans la zone. La République dominicaine et la Jamaique figurent parmi les pays qui devraient le plus bénéficier de la proposition de Washingtoa : leurs dettes publiques vis-à-vis des Etats Unis constituent un pourcentage élevé de leur endette-

Les Etats-Unis ont, le 23 août dernier, annulé 217 millions de dollars, le quart de ce que doit la Jamaïque au Trésor américain. La signature imminente d'un accord entre le Fonds monétaire international et la République dominicaine devrait éga-lement favoriser la réduction de la dette publique à l'égard des Etats-Uais, qui totalise 783 millions de dollars, un peu moins de 20 % de la dette extérieure dominicaine.

« Comme son nom l'indique, la proposition du président Bush n'est encore qu'une lutiative. C'est à nous, pays latino-americains, de présenter des amendements ou des contre-pro-positions », souligne Licelott Marte de Barrios, le ministre dominicain des finances, qui suggére d'ajouter « deux piliers supplémentaires ».

« La proposition américaine est fondée sur la libre circulation des

biens, des services et des capitaux. Il nous parait nècessaire d'y ajouter la libre circulation de la main-d'œuvre, si nous voulons vraiment parler d'une Amérique sons frontières », explique-t-elle. Sa deuxièrne suggestion est encore plus audacieuse : « Pourquoi se limiter à demander des réformes de politique économique aux pays latino-américains, et ne pas souligner l'importance de réformes aux Etots-Unis mêmes, particulièrement dans le sens d'une réduction des déficits budgétaire et commercial.»

En dépit de leur logique, ces propos ont peu de chance d'être enten-dus à Washington, car ils touchent à l'une des contradictions fondamentales de l'initiative Bush ; à la différence de la Communauté européenne, qui associe des nations ayant atteint des niveaux de développement comparables, le projet de marché bémisphérique américain relève des rapports Nord-Sud, entre une superpuissance économique et des pays qui se sont enfoccés dans le sous-développement au cours des dix

#### Un regroupement régional

La recette du développement pro-posée par les Etats-Unis n'est pas négociable. L'«initiative pour les Amériques» est fondée sur l'idée que la clef du décollage économique n'est pas l'aide, mais la libéralisation des échanges et la privotisation à tout cria. Et les Etats-Unis excusent ou nom de la démocratie leur nonrespect des règles de conduite qu'ils voudraient imposer à leurs partenaires latino-américains: si les grands équilibres macro-économiques ne sont pas respectés aux Etats-Uais, c'est que le système démocratique, par ailleurs préseaté comme le modèle à suivre, implique un jeu d'équilibre délicat où l'exécutif n'est

pas maître des décisions du Congrès. Washington a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas négocier avec chaque Etat de la zone, et incite à la constitution de regroupements régio-neux dans le cadre de l'«initiative pour les Amériques». La Carabe est à cet égard désavantagée par sa bal-kanisation. Ses 35 millions d'hébitants sont répartis en vingt-sept États et territoires où l'on parle l'espagnol, l'anglais, le français, le néerlandais et diverses formes de créole.

A la diversité des ethnies, s'ajoute celle des revenus - l'écart, en termes de PIB par hebitant, va de l à 30 entre Haiti, l'un des « pays les moins evancés », et les Bahemas - et des systèmes politiques : tout oppose Cuba, l'une des demières forteresses du socialisme, à Porto-Rico, modèle du «capitalisme dépendant». Le marché commun des Caralbes (Caricom), seule structure régionale, ne regroupe que les Etats anglophones et a bien du mal à se doter d'une structure douanière unifiée.

Les candidatures d'Haiti - evant le coup d'Etat - et de la République dominicaine n'avaient toujours pas été acceptées par les pays membres du Caricom et, loin de progresser sur la voie de l'intégration, les relations entre ces deux républiques qui se partagent l'ille d'Hispaniola s'étaient dégradées au cours des derniers mois, particulièrement depuis que le président dominicain Joaquin Balaguer avait ordonné l'expulsion des immigrés haitiens en situation irrégu-

Autre motif d'inquiétude, souvent exprimé dans les milieux dirigeants de la Caralbe : l'Europe, en plein bouleversement, ne va-t-elle pas se désintéresser de la région? Henry Gill, un économiste originaire de Trinité-et-Tobego, souligne une consequence de l'initiative du président Bush pour les pays de la zone signataires de la convention de Lomé : «En vertu de la clause de la nation la plus favorisée, les pays membres de la convention de Lome devront accorder le même traitement aux produits européens qu'aux produits americains.»

Cette appartenance aux deux blocs économiques, européen et américain, peut se coavertir en atout pour la Coraibe, si les chess d'entreprise européens compreageat que les îles et leur réservoir de main-d'œuvre bon marché constituent un tremplin ea direction du marché nord-américain. En dehors du secteur touristique, sculs jusqu'à présent les inves-tisseurs venus du Sud-Est asiatique ont su tirer profit de la situation géo-graphique, des faibles coûts de pro-duction et des avantages tarifaires du lassin caralle.

de Saint-Domingue JEAN-MICHEL CAROIT

#### **BIBLIOGRAPHIES**

## Du tournesol au pavot.

Il v e un demi-siècle, on divisait volontiers is monde entre les détenteure et les non-détenteurs de matiàres premières, certains auteure voyant dane les visées impérialistes du III- Reich la manifestation de cet appétit pour les « richesaes 'enfouiea ». D'eutres fignas da partage ae sont plus tard dessinées, séparant les substancea dites stratégiques des autres, les matières première minérales des végétales, les tem-pérées des tropicales, celles du Sud st celles du Nord, les russes et les sud-africaines. La criee mondiale des produits de base qui perdure depuis dix ens eura provoqué une nouvelle fracture dont les nations ne sont pas près de se remettre entre les metières premières licites et illicites, la bon grain - dévalué - et l'Ivraie, inter-dite maia si fructueuse,

Pour la cinquième année consécutive le rapport « Cyclope » (1) établi par le professeur du CNAM Conservatoire national des arts et métiars), Philippe Chalmin, et son équipe, proposa une plongée concrète et limpide dans l'univers coloré des metières premièrea eutorisées », celles qui, de l'antimoine eu zirconium, du blé eu sisel, font l'objet de transactiona librement obsarvebles pour qui veut se donner la peine de consulter mercuriales, courtiers et marchés à terme. La lecture de ce document unique et en constante emélioration - maigré l'annexion forcée de l'art ou de le pâte à pepier à la famille des matières premières - montre surtout que

'honnêteté ne pale pas. Les métaux non ferreux ont subl le contrecoup du ralentissement généralieé des économies et on flambée des substances sensibles (germanium, palledium, cobalt), due à la «boulimie de Bagdad» du Golfe. a Alors que depuis deux ans la majorité des non-ferraux à usage militaire étaient dépriméa

par la détente qui s'installait entre Américains et Soviétiques, la demande tous azimuts de l'Irak a, à sa manière, permis à nombre de ces petits métaux de limiter leur

déclin », note le « Cyclope ». Le retour des excédenta en 1990 et l'échec des négociations du GATT ont eccéléré la chute des marchendisea agricoles. Quant aux denrées tropicales, considérées naguère comme des moteure du développement, elles ont confirmé leur caractère nocif pour lea Etats du Sud dépendents. . . Des peys endettés découvrent soudain que, sans matières premières, sans recettes externes quesi miraculeusea comme celles du pétrole, ils n'ont plus rien pour se nourrir, pour occuper leurs villes démes

#### Une lilusion de richesse

» Les plus pauvres sombrent elors dens l'ultime déchéence, cella de la drogue qui, de la Birmanie à la Colombie, marque la dernière étepe du quert-monde, L'Image de la drogue est d'ailleurs juste : utilisant les recettes liées à l'exportation de metières premières comme dopage ertificiel, les économies de ces pevs se sont habituées à des pigûres de plus en plus fortes les laissant à chaque fois plus exsangues », écrit Philippe Chalmin dena le «Cyclope».

Face a une a concertation internationale en panne », en l'absence d'une volonté commune de reetaurer l'efficacité des accords Internationaux de atabilisation des prix, la voie est ainsi toute tracée pour les productions illicites, ces urs du mala - pavot, coca cannabis, - qui poussent sur les ruines du sous-développement. se mêlent au blé et au mais, soutiennent les économies défeillantes du tiers-monde et donnent aux paysanderies flouées par le ceté ou le cacao l'illusion d'une

richesse facile d'un juste prix rémunérateur.

Dans son ouvrage édifiant la Drogue, l'Argent et les Armes (2), Alain Labrousse trace d'une main ferme et précise ces pistes stupéfiantes, du Pakistan où le haschisch seche dens les peaux de chèvre à la Colombie, où la coca empêche l'économie de e'effondrer, Afghanistan, Liban, Birmanie. Bolivie ; économies de crisa et de guerre, luttes ethniques, rébellions tribales, Partout la droque irrigue cas tiers-mondes disloqués, pareille à un mauvais

A trevera les temoignagee recueillis par Alain Labrousse transparaissent l'échec des politiques de développement, l'incapacité des grandes puissances à éliminer lea cultures illicitee (n'ont-elles pas eu contraire, à certaines époques, encouragé la production et la consommation d'opium en Indochine), le discours dérisoire sur les cultures de substitution, comme si les oignons pouvaient remplacer la pevot, comma ai le tournesol valait le cannabis I.

«Lee efforts en vue de l'éradication et la répression n'auront de résultats significatifs pour réduire la production birmane que s'ils sont eesociés à un développement économique dans les régions productrices et à une politique pour résoudre les soulèvemente ethniques», rapporte un document américain cité par Alain Labrousse. Mais une Issue fetale guette eujourd'hul le tiersmonde : que les cultures illicites se substituent eux cultures licites et non l'inverse, dans une stratégie de survie qui éloignerait pour longtemps l'espoir d'un essor économique fondé sur des échanges équitables et pacifiques.

(1) Rapport «Cyclope» sur les cycles et les orientations des produits et des échanges, Économica, 412 p., 400 F. (2) Fayard, 485 p., 140 F.

COFORMA et les Editions François-Robert 18, rue Théodore-Deck, 75015 PARIS Tél.: 40-60-05-01 Fax: 45-57-29-41

**GUIDE DE L'ANGLAIS** 

**MODERNE ÉCRIT** 

Christiane Tricoit



US PERMET DE CONNAITRE DE VOS CONCURRENTS.

INFOGREFFE



Sur votre minitel, en un instant, vous pouvez visualiser tous les eléments vous permettant

 extraits du Registre du Commerce et des Sociétés. • bilans et comptes ammels (S.A. et S.A.R.L.).

 chiffres-clés (chiffre d'affaires, résultat net, effectifs). · renseignements sur les défaillances d'entreprises. notamment les déclarations de cossation des paiements.

de cons faire une idée chire

Vous pourrez recepoir un extrait Khis sans écrire on vous déranger, sans frais particulier. Pour préveuir difficultés et impanés, consultez systématiquement le 36 29 11 11.



Vous poucez aussi conmunder copies des bilaus.

ainsi que les états de privilèges, et les payer par

CIE INFOGREFFE TELEMATIQUE 1, quai de Corse 75151 PARIS Cedes 04 Tel. (1) 43 24 05 75

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### **WORMS** et Cie

#### Résultats du 1er semestre 1991

Le Conseil de Survelliance de WORMS et Cie, réuni le 10 octobre 1991, e pris connaissance des résultats, présentés par la Gérance, de la société et de ses principales filiales pour le 1er semestre 1991.

Le chiffre d'affaires s'élève à 6.482 MF, en progression, à périmètre constant, de 7.4 % sur celui du 1° semestre de 1990. Avec une croissance de 16,5 %, l'activité d'assurance-vie, en France, continue à se développer à un rythme soutenu ; l'évolution de la branche dommages est en ligne

Du fait de l'importance des plus-values realisées en début d'année, notamment dans le domaine immobilier, le résultat net consolidé progresse fortement (710 MF contre 552 MF au 1<sup>er</sup> semestre

Le résultat net courant consolidé de SAINT LOUIS (356 MF) est en légère progression par rapport à l'année précédente.

#### **COMPTES CONSOLIDÉS**

Le résultat net total s'élève à 1.113 MF, en progression de 56 % par rapport à celui de PECHELBRONN au 1º semestre 1990.

Du fait des opérations d'apport et de fusion qui sont intervenues avec effet rétroactif du 1" janvier 1991, les comptes semestriels ne sont comparables avec ceux de PECHELBRONN qu'au niveau des résultats par action.

Rapportée à une action, la progression du résultat des opérations de gestion s'élève WORMS et Cie PECHELBRONN semestre 1990 · Exercice 1990 1" semestre 1991 Progression %

En millions de F 667 Résultat des opérations de gestion 45 38 712 1,180 Résultat net total 1.113 Par action (en F) 19.7 · Résultat des opérations de gestion 33.8 1,3 - 1.7 Résultat exceptionnel 21,0 Résultat net total 35,5 34.9

Compte tenu des éléments exceptionnels, les résultats de l'année ne peuvent être extrapolés à partir de ceux du 1<sup>er</sup> semestre, le montant final des profits exceptionnels étant susceptible d'évoluer, si la situation des marchés nécessitait des ajustements de la valeur du portefeuille de titres de placement au-delà de caux pratiqués sur la base des cours au 30 juin 1991,

il apparaît cependant, d'ores et déjà, que l'augmentation des dividendes de filiales encais par WORMS et Cle et les perspectives de résultat net total du groupe permettent d'envisager une nouvelle progression du dividende à verser au titre de l'exercice 1991.



€.

2.ers les témoignages 15 par Alain Labroussa .... nasem l'échec des politi-: 14: eloppement, l'incepeandes passances à & .es cultures illicites pas au contraire, à : ¿poques, encouragé la . . . . . . et la consommation . . - +1 indochme), le discours . . . s... les cultures de subsomme si les oignons ... :- remplacer le pavot,

s le journesol valait le

: . . , Al'orts en vue de l'éradi-

repression n'auront de ::: > 35 Cauls pour réduire . : cnamique dans les ; o sucroces et à une pol-. ::: resoudre les soulève-- mencain cité par Alan ...... Mais une issue fatele ·: Tie lies co .... v :::ent aux cultures licites n, erse, dans une straté-....e qui éloignerait pour espoir d'un essor e fondé sur des

on des produits et des ум лака, 412 р., 400 F.

# L'Australie ou la carte des mines

Uranium, diamant, fer, nickel... représentent la moitié des exportations, absorbées surtout par le Japon

fut an rude débat dont l'Australie sort passa-blement essoufflée. Fallail-il mettre en coupe lail-il mettre en coupe réglée Coronation Hill, cette colline de 47 kilomètres carrés située en lisière du pare national de Kakadu, le joyau écologique du Grand Nord? Oui, pressaient les compagnies minières dont les géologues avaient identifié un gisement aurifère allécbent: six cents emplois et 500 millions de dollars enstraliens (plus de 2 milliards de francs) d'exportations en perspective. Non, plaidaient les défenseurs des Jewoyn, la tribu aborigène locale anxieuse de voir les pelleteuses saccager son site sacré, teuses saccager son site sacré, habité par l'espril Bula.

L'espace de quelques semaines, le controverse s'étale à la une des journaux. Les uns arguaient que l'Australie, pays à la fois fortement sécularisé et franchement en récession, ne pouvait se payer le luxe de capituler devant les « superstitions archaiques» des autochtones. Les autres stigmatisaient le cynisme du lobby minier, grand concasseur de la spiritualité des béritiers du «lemps du rève». La bgne de fracture traversait le Parti travailliste lni-même, tiraillé entre morale à respecter et emplois à créer.

#### La conflance atteinte

Il aura fallo finalement toute la fougue du premier ministre travail-liste Bob Hewke, désireux de faire oublier ses reniements passes (lire *re)*, mais propapicment auss éclairé par son propre fils, militant de la cause aborigène vivant en tribu, pour que la balance penche en faveur des Jawoyn. Fin juin, le cabinet décidait de proscrire définitivement toute exploitation minière à Coronation Hill.

Ce geste soulevait le courroux du Conscil oustralien de l'industrie minière. « Cette affaire n'est pas un cas particulier, contrairement à cc que soutient Bob Hawkc, explique son porto-parole Murray Mac Millan. C'était un test attendu par l'en-semble des investisseurs : leur confiance est désormais sérieusement atteinte.»

La question des droits fon-

ciers aborigènes remonte régu-lièrement è la surface du débat

public en Australie avec son cor-

tège de melentendus. Après

avoir été reconnus citoyens aus-

1967, lea eborigènes eveient pourtant remporté un euccès

clatant en 1976 avec le vote du

désormeis fameux Aboriginal Land Rights (Northern Territory)

Cette législation-pilote garan

tiesait notamment eux abon-gènee du Territoire du Nord la

perception de royelties lors-qu'une mine était exploitée sur

eurs terres coutumières : 30 %

de ces revenus étaient ensulte

redistribués eux propriétaires

fonciars (ou plue précisément

aux « gardiens de la terre » car le concept occidental de propriété

n'existe pas), 40 % aux conseils

des terres basés à Alice Springs et Derwin, les 30 % restant étant destinés à la communauté

aborigene en général, y compris

des groupes sans droits fonciers

. Mais le disposition la plus

novatrice éteit incontestable-ment la possibilité d'opposer un

veto en cas d'hostilité à une

exploitation. L'exercice de ce

droit, il est vrei, n'éteit pes

inconditionnel : d'une part, il ne

pouvait remettre en cause un

titre minier préexistent à une

attribution de terre; de l'autre

les autorités fédérales de Can-

berra avaient toujours le loisir, ei

Malgré tout, ce dispositif res-

tait un modèla de libéralisme au

point que la Labour Party e'était

angagé avant eon arrivée au pouvoir en 1983 à uniformiser à

passer outre.

ns grâce eu référendum de

Le débat eutour de Coronation Hill fut surtout l'occasion pour le lobby minier de renouveler ses griefs contre le « principal obstacle » bridant, selon lui, l'expansion de ce secteur d'activiné: le gel de l'accès à la terre. Car, au-delà de certains garde-fous dont bénéficient les aborradnes les companies minières se rigènes, les compagnies minières se beurtent fréquemment à un enchevêrrement de barrières protégeant l'environnement, érigées ces dernières années en réponse à la montée en flèche de la sensibilité

Il n'existe pas moins aujourd'hm de trente-quatre catégories de pares et réserves naturels dont les subtilités statutaires varient d'un Etat à l'autre. Au total, estime le conseil de l'industrie minière, 26 % de la superficie du continent (dont 15,3 % de terres aborigènes et 5,6 % de parcs et réserves) sont inaccessibles ou difficiles d'accès, alors que ce pourcentage n'était que de 7 % en 1967. An département des ressources et du secteur principal de Capatagne que de trait que de contra la contra la contra de contra la contra de contra la contr maire de Canberra, on relativise le sombre tableau dépeint par les pro-fessionnels en faisant poliment observer qu'a un quart du pays inaccessible ou difficile d'accès, cela veut aussi dire trois quarts complètement accessibles ».

Hasard du calendrier : le gouver-nement venait à peine de clore le chapitre de Coronation Hill que s'ouvrait, à l'occasion de la confé-rence nationale du Labour Party, unc eutre polémique, touchant cette fois à l'exploitation de l'uranium. Là encore, les travaillistes étaient

D'un côlé, les gardiens des valeurs traditionnelles veillaienl à ce que ladite «politique des trois mines » - limitant l'extraction de l'uranium à trois mines sélections nées (Ranger, Nabarlek et Roxby Downs) - ne soit pas amendée. Le parti evait déjà avalé en 1986 la couleure de la reprise des exporta-tions vers la France, jusque-là frap-pée d'ostracisme pour cause d'es-sais nucléaires dans le Pecifique sud. On estimait done avoir fait assez de concessions.

En face, le camp des «réalistes» soulignait l'incohérence de ce genre

l'échelle fédérale, une expé-

rience encore géographiquement limitée. Les eborigènes durent

un violent tir de barrage du

lobby minier et fermier, notam-

ment en Australie occidentala

où le climat électoral s'ennonçait

morosa, le nouveeu gouveme-

ment traveilliste fit machine

errière en 1984, abandonnant le projet de législation foncière

Pourtent, le prezeion des

sociétés minières ne faiblit pee, notamment dans le « labora-

toire » du Territoire du Nord où

sommeillent des récerves d'elu-

minium, de cuivre, d'or et sur-

tout d'urenium. Le conseil de

l'industrie minière, basé è Can-berra, se plaint que 35 % de ce désert du Grand Nord soit passé

eous contrôle des eboriganes,

rendant l'ectivité minière plua

que laborieuse. L'organisation

professionnelle a calculé que sur 284 demendes de permis d'ex-

ploration déposées entre 1981 et 1989, seules 23 ont recu un

feu vert tandis que 78 ont

essuyé un veto, les autres étant

en attente de réponse ou a étant désistées.

doléencee, le gouvernement e essoupli en 1987 la clause du

droit de veto. En cas de refue

opposé è une exploration, une

société peut revenir à la charge

cinq ens plus tard. Si la collecti-vité aborigène donne cette foie

un eccord de principe, elle ne

dispose que d'un en pour négo-

cier lee modalités d'un eccord

définitif. Les héritiers du «tempe

du rêve » sont priés de s'accom-

moder du timing accéléré des

décisions d'investissement.

Pour répondre à ces

Les aborigènes

face au lobby

#### de position hybride, où rhétorique fondamentaliste et eccommodements praniques se marient allègre-ment. «Si l'uranium est si diabolique que cela, disaient en substance ces partisans de relachement de la tutelle, autant le bannir purement et simplement. » En outre, ajoutaient-

ils, est-il raisonneble de se priver d'une telle richesse dormante L'Australie recèle en effet 30 % ché du monde occidental meis n'approvisionne que 10 % de l'of-fre, tandis que le Canada, à titre de comparaison, n'est doté que de 10 % des réserves mais elimente 30 % de la production.

Soucieux de reconquérir le cœur des milieux d'effaires, Bob Hawke s'était montré fevorable à des mesures d'assouplissement. Mais l'aile gauche du parti ne lâcha pas prise el obtint le maintien de la politique actuelle.

poinque actuelle.

Ces deux exemples illustrent l'acuité du débat sur les mines en Australie, où les empoignades entre « pro » et « anti », même souvent très formelles, défrayent régulièrement la chronique. Comment pourrait-il en être antrement dans un pays dont les ressources minérales pays dont les ressources minérales fournissent le moitié des exportations. Cette rente minière crée 8 % de la richesse nationale (10 % en y ajoutant les industries de transformation), alors que sa contribulion languissail à 2 % au début des années 60, les Australiens payant cher à l'époque leur éloignement de l'Europe.

Ironie de l'histoire, cette même géographie est devenue un formidaatout. Car l'Australie est aujourd'hni le grand bénéficiaire du décollage des marchés assetiques qui absorbent les deux tiers de ses exportations (le Japon à lui seul en achète 40 % avec un appétit particulier pour le charbon).

#### Des placements internationaux

« La construction européenne et la réunification allemande vont certes créer de nouvelles opportunités, explique Jerry Allis, directeur de l'exploration chez Broken Hill Pro-prietary (BHP), la plus grosse compagnie minière oustralienne. Mais les économies asiatiques continueront à croître plus viie que le reste du monde et, compte tenu de notre localisation, nos perspectives s'annoncent tres prometteuses. »

Dopé par cette nouvelle clientèle. le continent oustral fait noble figure eu palmarès international : premier producteur de bauxite, de plomb et de sable mméral; premier exporta-teur de diamant; troisième produc-teur de mineral de fer; quatrième producteur de minerai de nickel; huitième producteur de cuivre...

Pareil réservoir inspire aux Australiens une assurance nouvelle qui vire parfois au nationalisme ehn-tonilleux. Les capitaux brilanniques, longtemps hégémoniques dans cette activité - le temps des colonies..., - sont courtoisement tenus à distance. Le meilleur exemple de cette émancipation a été la reconquête achevée en 1986 par des actionnaires australiens pur sucre de Conzinc Riotinto of Australia (CRA), jusque-là contrôle par le géant londonien Rio Tinto Zinc (RTZ) Corporation dont la partici-pation a été ramenée à 49 %.

Au niveau global, cette politique de souveraineté a permis de limiter le contrôle (control) du secteur par des intérêts étrangers - à travers des droits de vote donnant eccès aux décisions-clés, - à 15 % bien que la propriélé (ownership) d'actions par des investisseurs non aus traliens soit, en feit, beaucoup plus importante (44,7 %).

Un autre indice de la confiance retrouvée est l'appel du grand large. Ce penchant s'exprime très nettement dans le mouvement d'interna-tionalisation qui a affecté, durant la décennic écoulée, les grandes com pagnies australiennes. Depuis qu'elle a sequis UTAH-internatio-nal, anciennement filiale de la multinationale américaine General Electrics, Broken Hill Proprietary réalise un tiers de ses profits à

l'étranger. Oernier exemple en date, la société vient juste d'ouvrir an Chili la mine de cuivre Escondida, la troisième plus importante eu monde. En amont, c'esi-à-dire au niveau de le prospection, cette inclination est encore plus marquée avec le budget d'exploration de BHP, qui se répartit entre 70 % à l'étranger et 30 % en Australie.

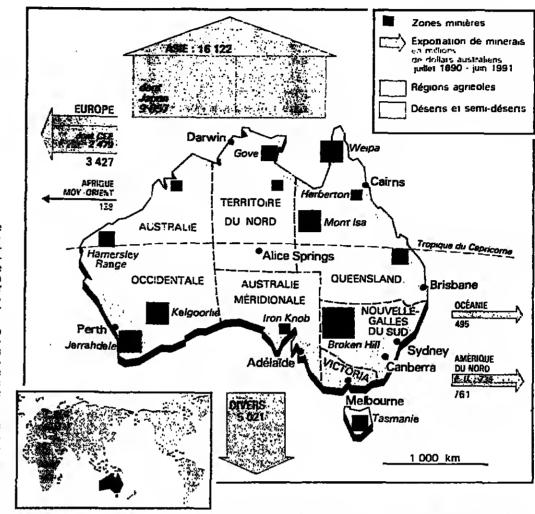

Pour sa part, Conzinc Rictinto of Australia, avec 30 % de ses dépenses d'exploration offshore, est moins internationalisé, mais la ten-dance lourde est identique : le pourcentage était six fois inférieur

il y a dix ans.

Il y ent certes l'expérience désas-treuse - « une triste histoire », dit-on pudiquement au siège de la compagnie à Melbouroe - de la mine de cuivre de Bougainville, en Papouasic-Nouvelle-Guinée, fermée à l'origine fomentée par des propriétaires fonciers mécontents de la gestion du régime des royalties. Mais, pour un gáchis de ce genre, la

compagnie replace ses billes cu Indonésie dans deux outres projets (charbon et or), dont l'un en parte-

Les récenles controverses natio-

nariat avec British Petroleum.

nales sur l'accès à la terre el l'exploitation de l'uranium, auxquelles s'ajoutent les doléances traditionnelles concernant l'arcbaïsme des transports ferroviaires (le fret représente un cinquième du prix de vente de la tonne de charbon), ne pouvaient done pas mieux tomber pour la profession. « Il est évident que tous ces obstacles sont du plus mauvais effet et risquent d'encoura-

à l'extérieur», estime John Ralph, directeur général de CRA. Le gouvernement le sait fort bien, qui, dejà lancé dans des politiques de dérèglementation des transports visant à réduire les coûts, cherche à recréer un climat de confiance. Les sociétés minières viennent-elles d'essuyer quelques rebuffades de la part des travaillistes? Dans ce pays si petri de pragmatisme anglo-saxon, où l'on règle les problèmes au cas par cas, il y a fort à parier que les autorités de Canberra feront

La garantie Compagnie

Cortal est une sociélé de la

Compagnie Bancaire, premier

groupe européen spécialisé

dans les services financiers,

une garantie de sécurité pour

Pour ouvrir un Comple

Pour connaître toutes les

Optimal, 25 000 F suffisent.

caractéristiques du Compte

Optimal®, appelez gratuitement

le numéro veri 05 10 30 30

ou retournez le coupon-réponse

" taux annualise de la Sicav Optimal

le soubaite recevoir, sans engagem

constate depuis janvier 1990.

Bancaire.

vos placements.

FRÉDÉRIC BOBIN

## COMPTE OPTIMAL

#### Pourquoi se priver du 1er compte chèque qui rapporte 7 % \* l'an?

Le premier compte chèque qui rapporte 7 % \* l'an. Un compte chèque classique, c'est bien... mais c'est se

priver de faire travailler une bonne partie de son argent. C'est pourquoi de plus en plus de Français choisissens de placer leurs liquidités sur un Comple Optimal, le compte chèque qui rapporte 7 %" l'an.

#### Votre argent reste disponible à tout moment. Le Compte Optimal fait travailler

tous les jours et automatiquement la totalité de votre argent, à 145 F près : ce comple repose sur la Sicav Optimal dont la valeur de pari est de 145 F. Voire aigent reste disponible à tout moment grace au chéquier el à la carte bleue Visa internationale. Bien sür, votre versement initial 125 000 F minimumi vous rapporte immédialement et reste a votre

Le service Cortal : votre plus sür allië.

entière disposition.

Un banquier, spécialiste des placements, qui vous écoule.



disponible et de bon conseil. C'est cela Cortal. Un service unique en France, réserve jusqu'alors à des investisseurs privilégiés :

- en ligne immédiatement, un specialiste tinancier pour vous conseiller de 9 h à 20 h, du lundi au vendredi :

 un lien permanent par teléphone ou minitel qui vous permet de passer vos ordres, même la nuit, même le week-end ;

- d'entrée, une information objective et claire avec le "Guide Cortal de vos placements". l'Information mensuelle, la Lettre trimestrielle : une mine de conseils pour les clients Cortal. Et enim, un relevé mensuel unique regioupant l'ensemble de vos placements.

gen der State der St Herster der State der

de ma parl, un dossier complel d'information sur le Comple Optimal.

Renyoyez des aujourd'hur de hutletin sans l'affranchir a CORTAL, Libreréponse 9703-75, 75789 Pans Cedex 16

IL N'Y A QUE VOUS QUI PUISSIEZ JUGER A QUI CONFIER VOTRE ARGENT.

. . . 1.25 p. 140 F.

2 10 octobre 1991. ses principales

> · · · · Ce 1.1 % sur celui en France, --- 29es est en ligne :: dans le domaine IF 30 1" semestre

> > ..... Diogression par . apport a celui de

....s de gestion s'élève :=JHELERONN

199**0** 

ANS son rapport annuel sur le développement dens le monda publié il y e quelquea mois, le Benque mondiale poseit une question passée en général sous silence perce qu'alle met an doute un préjugé tenacement entretenu dans tous les peye par l'Université, par la gouvernament et ses administratione économiques at financièree, per las médlee, préjugé euquel de très puissents intérêts acquis sont donc liés.

Est-ce qua le mesura das phénomanes économiques, au moven das statistiquas eur le PNB, eur la production industriella, aur l'Investiesement et l'épargne, aur la peuvraté. l'analphabétiema, la consommation de calorina. etc., renseigne vreiment les décideura politiquas? Autremant dit, sa damandent las économistae da la Banque mondiale, grande consommstrica ellemêma de chiffras de ca genra, las Informations qu'elles contiennant sont-ellas da nature à guidar l'ection, à inspirar les bonnes décisions à ceux qui conduieent le poinique?

La ramarque ne porte pas saulament aur la fiabilité des chiffres. Il s'agit là d'un aspect évidemmant essentiel de la question, mals das progrès sont possibles, et, du reste, constammant réalisés. Sur les cant cinquanta-cinq peys membres que comptant la FMI at le Banque mondiale, una trentaine seulemant sont eujourd'hui cepables de fournir das explications dignes de foi sur l'espérance de vie des habitants, ou le teux da rentabilité, sans parler des autres informations dont il a été fait mention ci-dessus. On est en droit d'aspérer que laur nombra s'élergire an mêma temps que las méthodes d'éveluction continueront à se perfectionner. Il convient toutafois dès ce premiar stada d'observar que le racharcha de l'exactitude sa heurte à d'autres obstaclas, dont l'imparfaction de la collacta des données et de laur traitement.

Comme le reppellant les euteure du rapport, certeines grendeurs ne sont pas directament eppréhendées par le comptebilité nationela. Tel est le cae pour plusieurs de celles qui ont été citées plus heut : l'épargne, l'investisaement, auxquele il convient d'ejouter le consommetion. Lea statistiques qui s'v réfèrent sont établies, comme disant lee spécialistes, « Implicitement ». Elles résultent de la différance

## Le PNB ou l'individu

entra deux autres grandeurs (l'épargne par exampla est ce qui reste uns fois qu'on a aoustreit la consommation du revenu). Touta arreur an smont ee répercute donc sur l'avel. Le grend thème du jour, repris imperturbablement dens toue las discours politiquae at las réunions internationales, comme celle qui se tient actuellement à Bengkok, c'ast | ainsufficance de l'épargne ». On en parle comme si on pouveit tirer das conclusiona pratiques de catte insufficance, à euppocer qu'ella corrasponde à la réalité. Or c'est catte utilisation qui est le plus contestable.

Pour que l'anjau du débat soit cleiremant Idantifié, aseayone d'ebord de mattre an évidence le détour inutila que représante le recoure à la notion d'« insuffisance de l'épergna ». Il sambla bien que lorsqu'un Piarre Bérégovoy ou un Michel Camdessus mattant an avent cat ergument, c'est pour mieux montrer à quel point il importe de contenir la dépansa publique, pour empêcher que l'épargna financa das déficits plutôt qua des invastissemants productifs. Ils ont tout à fait raison, à ceci près qua laur préoccupetion devrait les conduire à s'intéresser au détoumement de l'épergna, et non pas à son montant global Idéal. La vérité est qua le volume de l'épergne n'ast pas une grandeur qui peut exister indépendemment das débouchés qui lui sont ouverts par la marché.

Il est donc sage de se donner pour objectif - si on est capable da l'attaindra l - la diminution gradualle das émissions du Trésor. C'est à terme la seule manièra de changar le comportement dee épergnents et de les emenar à s'intéresser à d'autras plecaments, cer c'eet bien des épargnants ou dee Investisseurs qu'il s'egit, pes de l'épergne, qui n'est qu'une cetégone des comptes de le nation. Aborder le problàme par le biais de cette abetraction, c'est s'exposar, à propos d'une ceuse en sol très recommandable, à répéter de greves erraurs du passé. C'est ici que le rapport de le Banque mondiale peut nous eider à comprendre pourquoi. Ce documant, Intitulé « Le défi du développement », anelyee l'extraordinaire changement qu's connu la doctrine du développemant, sous-jacente aux politiquas de développament des peys pauvres.

Il n'est question aujourd'hui, pour les inetitutions internationales, qua d'appuyer per leur concours finencier at leur assistence technique des programmee d'ouvertura économiqua, de euppression des contrôles de prix et das changea, d'introduction des marchés boursiare, bref de libéralisation. Sur tout cela, on jetait naguèra l'anethème, c'est avec sllégresse qu'on edore maintenant ca qu'on brûlait svac mépris. Inutile d'épiloguar eur las préjugés du passé. Ca n'est pae eux qui détermineront l'avenir, mêma s'ils aveiant pour origine les théories élaborées par las économistes les plus réputés de l'époque, las Jan Tinbargan et Gunner Myrdal, Prix Nobel I'un et l'eutre, las François Parroux et Reoul Prebisch, Sir Arthur Lewis et Paul Rosenstein-Rodan.

'IDÉE dominante était que les solutions de marché étaiant totalemant inadaptées pour las peys les plus pauvras charchant à accèder au développament, Il éteit en perticulier entendu qua la commarce International était pour eux un marché de dupes car on considérait qua les termes de l'échange leur étaient constammant défavorables. Crédit de la Banque mondiele à l'appul, on encouregeait dens ces peys les programmes visent, non pas, comma aulourd'hui, à favonser les activités axportetricas, mais à substituer des productions nationales eux importations. Cele impliquait des politiques heutament protectiomistes. Plue le sacteur public éteit Important, plus les chences de succès pareissaient grandes.

Ce qu'il est intéressent encore eujourd'hui eu plus haut point de noter, c'est non pas la caractère idéologique de la plupart de ces propositions - chaque époque a ses engouements, - mais le fait que, eu dalà des diagnoetics sur lesquels elles reposeient, il v avait eu départ deux ou trois idées-forces Impossibles à contestar sans eutre

forme de procès. Comment, en partant de constatations et da principas justes, las experts du développement des années SO et 60 an sont-ile venus à recommender dee politiques qui, pertout, se sont révélées désaatreusee? Voilà le quaetion qui ménte d'êtra posée. Qui peut assurer que ce genre de dévietion n'aura pas de nouveau

Frappée per la euroopulation das zonas rurales an Asie, an Afrique, en Amérique latine, les économietes qui préconissient le développement aatimaiant qua la productivité agricola ne se raseentirsit nullement d'un axode vera les villes où l'on créerait progressivament des amplois industriels. Notons qu'on ne parleit guère, à l'époqua, des servicas, suspects parce que rendus par des individus isolés ou par da petitas antraprises. Le constat de départ concernant la surabondanca de la mein-d'œuvra dans las villages n'était pas faux. Mais les conséquences qu'on en tira étaient littéralement horribles. Aux gouvernements de cas pays, on consailla da taxer l'egriculture sfin de finencar las plans d'industrielisation. L'argument da le productivité maintanua dans l'agricultura partait d'une concaption arronée qui continua, maihaureusement, à avoir cours, y compris dans nos peys.

. Oo croit pouvoir mesurer la productivité globelement. A partir du moment où le production est maintanua, et le nombre de brae diminué, on conclut que le productivité s'accroît. Dans la réalité, ce genre de raisonnament est hautement contastable. C'est saulement dans les comptes de la netion que les phénomènes économiques se présentent sous la forme d'agrégats ou de phénomènee globeux. Supposons une entraprise où l'on licencie le quert du personnel. En première epproximation, on pensera que le production est à pau près maintenue et que, en conséquence, la productivité a augmenté. Si on v regarde de plus près, on s'epercevre peut-être que plusieurs tâchee auperevant remplies sont eujourd'hui plus ou moins négligées. La quelité de le production moyenne e'en ressent. Pour meeurer la productivité, il conviendreit d'idantifier le quotité de capital qui est mise en œuvre par cha-

que trevailleur. Pour en revenir au pseudo-programma de dévaloppement das années 50 et 60, lee entreprises agricoles furent souvent condamnées, du fait d'una taxation abusive, à le rume, tandis que l'idée juste que le dévelappement dépendait de la formation du capitel servait d'alibi pour créer de tautes pièces des industries lourdes de style stalinien.

■ L est raceurant de se persuader qu'on na pourrait plue, par dogmetisme, commettra des erreure aussi grossières. Il n'empêche qu'on a moins abandonné una certaine attituda volontarista qu'on pourrait le croira. L'idée qua las évolutione na sont pas la résultat de décisions ast Join d'être véritablament admise. Qui dit que demain, sous couvert d'une prétandue insuffisance da l'épargna, on ne se lancara pas dans je ne sais quella politique d'encouragement tous azimuts des merchés financiere? La commerce extérieur est un eutre domaine où l'ection des pouvoirs publics risque da préparar da greves distorsions an favorisant systémetiquement lee grands groopes exportateura.

Il resta, et c'est la mailleure garantie pour l'avenir, qu'au-dalà des aberrations du vingtièma siècla (plenification, subventions massives à des secteurs entiers) la nouvalle doctrine du développament renous avec las principes treditionnels. Après la seconde guarre. mondiele, las axperts da la Banqua mondiele des Netions unles Jugealant que le climet et las ressources naturelles étaient das etouts escantiels pour le développement. Cette illusion est ravenue II y e quelques ennées evec le mythe du pétrola. On redécouvre qua le richesse d'une nation vient uniquament du travell de ses habitants (Adem Smith) et donc de leur formation, de s'evise que le première condition, pour que les hommes et les femmes produisent, est la escurité juridique eccordée aux contrats et eu droit de propriété. Cele est aussi écrit noir sur blanc dens le rapport de la Banque mondiala.

A TRAVERS LES REVUES

MICHEL BEAUD

# Chômage et corporatisme sociétal

N Europe de l'Est, 1990 a été une année d'événements dramatiques et de merveilleuses certitudes, où les mots comme «démocratie» ou «marché : ont eu une telle résonance au'ils ont èveillé des espérances sociales et économiques demesurées. L'année 1991, en resanche, est celle de l'affermissement, celle où un débat de fond s'est engagé au sujet des modèles de démocratie industrielle, participative, économique – et des formes de marché qui sont souhaitables et réalisables.»

Au cœur de ce débat figure le concept de «marché du travail» sous ses multiples aspects. Guy Standing et Gyorgy Sziraczki, du Bureau interna-tional du travail, ouvrent aiosi ce numéro de la revue du BIT, dans lequel des économistes polonais, hongrois, tchécoslovaques et un vice-mi-nistre de l'Union soviétique analysent les tendances et les caractéristiqu l'emploi, du chômage, des salaires

En Pologne, où la transition vers

la fois plus rapidement et plus radica-lement, lo chômage, qui était prau-quement nul au début de 1990, tou-chait, en décembre, 6 % de la main-d'œuvre et paraissait dovoir augmenter encore. Il coexistart on effet evec l'existence de sureffectifs dans les entreprises, qu'illustre le fait que, dans les industries d'Etat, la pro-duction a baissé de 25 % tandis que la réduction de l'emploi était do

En Hongrie, le taux de chômage officiel est passé de 0,3 % fin 1988 à 0,6 % début 1990 et à 2 % début 1991 - mais il est prévu qu'il ve encore monter. En Tchécoslovaquie, le chomage, qui était pratiquement mul au début de 1990, a atteint 2,5 % au premier trimestre 1991 et pourrait se situer entre 9 % et 13 % cn

Les responsables des économies de l'Est vont donc avoir à refléchir sur les expériences de l'Ouest - sauf ceux, bien sur, qui, après evoir cru que l'Etat peut tout faire, se rallient maintout réguler. Il est vrai que les écono-mistes de l'Ouest ne vont pas forcé-ment leur apporter des réponses claires et unanimes, d'autant moins

es tants que, s'interrogeant sur les relations entre le salaire minimum et l'emploi, des économistes canadiens arrivent à des résultats à la fois bésitants et divergents : deux modèles, d'inspiration « orthodoxo», indiqueot. l'un que l'effet du salaire minimum sur l'emploi et conformé. minimum sur l'emploi est conformé-ment à la théorie de référence, l'emploi (3).

leurs consequences economiques ». Trois pays ont, au cours de l'histoire et chacun selon son génie propre, su constituer un « corporatisme
sociétal » qui s'est révélé source de
cohésion sociale et d'efficacité économique: l'Autriche, la Suisse et le
Japon. Tous trois ont réussi, dans les
années 1980. à maiotenir bas le
niveau de chômage et le rythme d'inflation: les économistes avertis ont
déjà traduit que l'indice d'Okun
(somme du taux de chômage et du

Dans les pays qui n'ont pas su construire le «corporatisme sociétal» adapté aux caractères de chacun, l'inl'Italie, du Royaume-Uni, de la

lande. Enfin, un certain nombre de pays - Norvège, Suède, Etats-Unis, Allemagne fédérale, Canada, Danemark, Peys-Bas - se trouvent dans une situation intermédiaire tant en ce qui concerne le degré de « corporatisme sociétal» qu'en ce qui concernele niveau de l'indice d'Okon.

Ainsi, les pays «néocorporatistes», au sens anglo-saxon, ont pu produire des politiques économiques efficaces pour conjuguer, in fine, désinflation et pour conjuguer, in fine, désinflation et maintien de l'emploi. A l'inverse, les pays non corporatistes ue seraient parvenus à limiter les tensions inflationnistes qu'au prix d'un accroisse-

La mise en place, ou non, d'un tel « corporatisme sociétal » est l'aboutissement d'un long processus historique et de l'apprentissage qu'ont fait, ou non, dirigeants d'entreprise, salariés, pouvoirs publics, de penser et de négocier ensemble les principaux aspects du processus productif, et cela Cette analyse rejoint les thèses

défendues par deux auteurs québé-cois, Diane Bellemare et Lise Poulin-Simon, dans deux ouvrages publiés l'un en 1983, le Plein-Emploi : pour-quoi ? et le second en 1986, le Défi du plein-emploi. Elle rejoint aussi les positions que soutenait en 1982, pendant la préparation du IX. Plan, l'intergroupe Emploi: face à la perspec-tive, qui s'était alors clairement dégagée, des trois millions de chômeurs, celui-ci prônait « une stra-tégie économique et sociale cohé-

Il fallait rompre avec l'attitude traditionnello qui fait de l'emploi le résultante fatalc de décisions premières concernant la dynamique industrielle, l'investissement et les choix technologiques. Il fallait, dans les décisions publiques comme dans les négociations entre partenaires socianx, prendre en compte ensemble

tion de canone (au eene de

Keynesian Economica consacre

son demier numéro (2). Du posi-

tivisme à l'entipositivisme, du

modernisme à se critique, les

réflexion sur l'économie comme

science et sur la connaissance

Pour ceux qui n'eiment pes

être en reterd d'une mode, le postmodemieme semble avoir le

en ácozomie

vent en poupe...

ment, de l'entreprise, de la branche et les aspects liés que constituent l'orga-de l'économie globale. l'investissement, les rémunérations.

> Certes, la démarche n'est pas simplo et soo epprentissage aurait demandé du temps ; mais, engagée au début des années 80, elle commencerait maintenant à porter des fruits. Quo les responsables de l'Est y songent : ce n'est pas que du marché que dépendent l'emploi et le chômage. C'est au moins autant de la capacité qu'ont les partenaires économiques et sociaux à traiter dans leur globalité les multiples aspects de toute stratégie et

de toute dynamique économique.

Comme le rappellent Guy Standing et György Sziraczki, « il a fallu des décennies aux économies industrialidécennies aux économies inaussima-sées de marché pour mettre en place les institutions de leurs marchés du travail et formuler leurs politiques en la matière. L'année 1990 et le premier sa mauere. L'année 1990 et le premier semestre de 1991 out été marqués, en Europe de l'Est, par l'adoption d'un nombre exceptionnel de nouvelles lois, par la création d'un nombre exception-nel d'institutions nouvelles et par des tentatives non moins nombreuses pour l'angage pour de la tentatives pour s'engager pour de bon dans le plura-lisme économique (1) ».

Puissent ces processus de recompo-sition être, pour chaque pays, l'occasion d'inventer ses formes propres de cohésion sociale et d'efficacité écono-mique – l'un ue devant pas être disso-cié de l'autre – qui permettront de franchie franchir sans trop de dommages la passe difficile des années 90.

(1) «Les marchés du travail en transition en Europe de l'Est et en URSS», Resue inter-nationale du travail, 1991, vol. 130, n° 2 (Publications du BIT, CH-1211, Genève 22). Publications du BIT, CH-1211, Geneve 22, 12) Marck Gora, «Thérapie de choc pour e marché du travail polonais », Revue inkrus-lovaile du travail 1991, vol. 130, ur 2, Sur le nême sujet, volr « MOCT-MOST », Econonic Journal on Eastern Europe and the Soviet Union, 1991, ur 3 (44 Straida Majore, Bologne, Irolais)

(3) « Symposium sur le salaire minimum et l'emploi », l'Actualisé éronomique, juin 1991 (Ecole des hautes études commerciales, 525, ét. Decelles, Montréal, PQ, H3T 196, Canada) : dans ce numéro, un article de Gilles Dostaler sur les premiers travaux économiques de Gumar Myrdal.

Dostaler sur les preduers mavere de Gounar Myndai.

(4) Michel Lallement, « Corporatisme sociétal et emploi ». CFDI Aujourd'hui, sep-tembre 1991 (4, bd de La Villette, 75955 Paris Cedex 19); Tensemble du numéro s'intitul

## Kaléidoscope

Les crises économiques et les origines de la Révolution française,

Croissence sn Amérique latine; convereion des industries de défense en URSS; risque d'un troisième choc pétrolier. Economie prospective internationale, 3- trimestre 1991

- Le pétrole à l'horizon 2000, Revue de l'énergie, juillet-eoût 1991.

- URSS : quinze Républiques vers l'économie de merché; las sociétés à capital mixte en Tchécoslovaquie, la Courrier des paye de l'Est, juillet-août 1991.

- Surendettement et stratégies d'ajustement des pays en dévelop-pement, Revue d'économie politique, juillet-août 1991.

- Population et etructures sgraires au Maghreb ; l'économie

tunisienne ; emploi et ajustement en Afrique subsaharienne, Mondes en développement, 1990, nº 71

Evolution des techniques et innovation dans les industries liées à l'egriculture, Economie et sociologie rurales – Actes et communications, n° 6, 1991.

 Régulation, régime d'accumula-tion : suitea du colloque de Berce-lone, Economies et sociétés, re 12
 R 5, 1990 (vient de paraître). Individualisme méthodologi

que ; convention du travail ; retour à l'epproche classique, Economis appliquée, 1991, nº 2. - Trois conférences des récipiendaires du prix à la mémoire de Nobel 1990, Journal of Finance,

Assurance, santé, environnement : l'économie des risques et de la responsabilité, Journal of Eco-nomic Parspectives, été 1991.

À

qu'il y a pluralité théorique. C'est ainsi que, s'interrogeant sur

nefit à la théorie de reference, néfaste, et l'eutre, que cet effet demeure iocertain. Un modèle d'ins-piration post-keynésienno indique, lui, que les effets du salaire minimum sont plutot positifs pour la producti-vite, mais iodéterminés pour Dans la diversité des théories et des

interprétations, une hypothèse mérite attenuon : celle de l'incidence sur l'emploi, et donc sur le chômage, du l'emptol, et donc sur le chômage, du système de relations établi entre par-tonaires économiques et socieux. Michel Lallement, de l'université Parix-X, la formule en termes de « corporutisme societal » (4). « Sans chercher à nier le poids des multiples variables économiques (compétitivité, variables economiques (compétitivité, poids des secteurs, dynamique de la croissance...) », il souligne «le rôle égolement déterminant des compromis sociaux qui se nouent, ou non, dans les divers espaces nationaux » – que des outeurs anglo-saxons interprétent en termes de « corporatism » – avec en particulier « la stratègie des acteurs sociaux (Etat, patronal, syndical) et

(somme du taux de chômage et du taux d'inflation) y est faible.

## De la méthode

Pour eaux qui en ont le goût, voiei une double occasion de represidre et d'approfondir le réflexion sur la méthode en économie. La formalisation en économie a-t-elle été poussée trop. loin ? Dans quelle mesure l'économie eat-elle scientifique ?

Ces deux questione sont débattues dene la demière livraieon du bulletin, davenu revue, du Réseau internetional sur le méthode en économie (1). On y trouve des contributione de R. M. Solow et de K. E. Boulding, einsi qua dee articles d'A. Sen eur is méthodologie économique et de S. C. Dow sur les signes de poetmodemieme que l'on peut trouver en écono-

nisme en économie et à la créa-

(1) Methodus. Bulletin of the Interna-tional Network for Economic Method, juin 1991 (Room 202, Hung On Man-sion, 179 Jaffe Road, Wanchai, Hong-kong). kong).
(2) Journal of Past Keynesian Econo-mics, été 1991 (JPKE-elo M.E. Sharoe Park Drive, Armonk iness Park Drive, Armoni

# SYBEL-COMPTA SUPERIFIE

PLUS DE 23.000 ENTREPRISES ONT PLEBISCITE LA SUPERIORITE DE SYBEL-COMPTA ET L'ONT ADOPTE POUR LEUR GESTION...

#### **VOICI QUELQUES-UNES DES FONCTIONS** UNIQUES DE SYBEL-COMPTA.

- I -PIAN COMPTABLE LIBRE ALPHANUMERIQUE
- 2 -1.ONCUEUR DES COMPTES PARAMETRABLES (6 A 16 POSITIONS) - FERMETURE/OUVERTURE SECURISEE DES COMPTES
- I'I AN COMPTABLE AVEC 8 NATURES DE COMPTE
- SECURITE COMPLETE PAR JOURNAL (COMPTES INTERDITS)
- 6 REPRISE AUTOMATIQUE COMPTABILITE EXISTANTE 7 . (:ESTION DES DÉVISES ET DES QUANTITES
- 8 BUDGETAIRE ET ANALYTIQUE
- 9 UNITE D'ŒUVRE ANALYTIQUE DOUBLE IMPUTATION
- 10 1.1BELLES LIBRES COMPLEMENTAIRES
- 11 ZONES UTILISATEURS LIBRES EN ECRITURES COMPTABLE (20)
- 12 SCHEMAS DE SAISIES AUTOMATIQUES (TOUTES ZONES)
- 13 IMPORTATION CONTROLEE D'ECRITURES EXTERNES

- 14 ECRITURES D'ABONNEMENT
- 15-NATURES D'ECRITURE (CONTROLE ET ANALYSE)
- 16-AUDIT COMPTABLE AUTOMATIQUE
- 17 TURBO-ANALYSEUR (PERFORMANCE ET CONTROLE) 19 - FENETRE DE RECHERCHE ECRITURES (8 CRITERES)
- 20 OUVERTURE TOUT TABLEUR TOUTES DONNEES
- 22 GESTION CONSOLIDATION MULTI-SOCIETES 23 - TVA SUR ENCAISSEMENT (TAUX MULTIPLES)
- 24 MENU PERSONNALISABLE PAR UTILISATEUR
- 25 CONTROLE ET SECURITE RESEAU ET MULTIPOSTE
- 26 GAMME IDENTIQUE EN DOS, OS/2, UNIX 27 - LIAISON GAMME HOMOGENE 20 LOGICTELS SYBEL
- SYBEL-INFORMATIQUE, \$1, RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET. TÉL.: 46 39 58 00

- Demande d'informations complémentaires Précisez-moi ce que Sybel-Compta peut apporter immédia-
- tement et concrètement à mon entreprise.
- ☐ Une Documentation sur les fonctions de Sybel-Compta ☐ Une Documentation sur la gamme des 20 logiciels Sybel ☐ Une Présentation Personnalisée de Sybel-Compta ☐ Le Nom de 10 entreprises de mon secteur d'activité, parmi les 23.000 Clients Sybel.

Tél: urner à Didier NOMINE, Directeur Conseil, SYBEL-Informatique, 31, Rue Anatole France, 92300 Levallois-Perre

SYBE

LES LOGICIELS DE LA GESTION SUPERIEURE



26 Le Monde • Mardi 15 octobre 1991 •

## MARCHÉS FINANCIERS

Premier groupe industriel allemand

#### Daimler-Benz sera bientôt coté à la Bourse de Paris

FRANCFORT correspondance

Le groupe allemand Daimler-Benz sera coté à la Bourse de tuce par la Société générale, le Crédit lyonnais et la Deutsche Bank Paris, cette introduction sur le marche à reglement mensuel portera sur une valeur nominale minimale de 100 millions de franes (environ 40 000 actions). Elle sera, selon M. Gerhard Liener, membre du directoire du groupe charge des finances, un pas ementaire vers l'introduction de l'action Daimler-Benz AG sur les principales places financières mondiales pour élargir et interna-tionaliser son actionoariar. Ces dernières années, en effet, l'action Daimler-Benz a été introduite en Bourse à Bâlc. Genève, Zurich, Tokyo, Londres et Vienne.

Depuis le rachat du géant aéro-nautique MBB (Messerschmitt-Bolkow-Blähm) en 1989, Daimler-Benz est devenu le premier groupe industriel en Allemagne avec, en 1990, un chillre d'affaires consolide de 85,5 milliards de deutschemarks (290 milliards de francs) et

376 785 employés. Au terme du premier sentestre 1991, le volume d'activité a augmenté de 9 % pour atteindre 44 milliards de DM, grace aux trés bonnes performagne. Les résultats dans les autres pays ont, en revanche, souf-fert de la faible activité aux Etats-Unis et dans les priocipaux pays de la Communauté européeone.

L'évolution favorable de le conjoncture en Allemagne a aussi permis au résultat coosolidé après impôt du groupe d'etteindre 880 millions de deutschemarks, un mootant supérieur à celui de 1990. Grace au plao d'économies adopté en mai deroier (le Monde du 16 mai), le bénéfice 1991 devrait être du même ordre de grandeur que celui de l'en dernier, notam-ment grace aux gains de change. Si le plan d'écoomies se révélait insuffisant, le groupe réduirait tou-tefois le nombre de ses emplois en ne remplaçant pas les départs naturels. Sa filiale Deutsche Aerospace pourrait, elle, procéder à des licenciements dans le cas où elle n'obtiendrait pas le contrat du

CHRISTINE HOLZBAUER-MADISON

#### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Réseaux

et systèmes d'information



MM. Les actionnaires de la Campognie des Machines Bull sont canvaqués pour le mercredi 30 octobre 1991 en Assemblée Générale Extraordinoire qui se tiendra à 15 heures 30 au siège social, 121, avenue de Molakoff, 75116 Poris.

L'avis de convocation comportant l'ordre du jour détaille est publie dans le BALO du 14 octobre 1991 et dans les "Petites Affiches" de même date.

## **GENEFIM**

#### **PREMIER SEMESTRE 1991 RÉSULTATS EN HAUSSE**

Le Conseil d'Administration de GENEFIM, réuni le 3 octobre 1991, a arrêté les comptes du 1= semestre

Ce semestre s'est caractérisé pour GENEFIM:

- par uoe activité satisfaisante puisque, dans uoe coojoocture plus défavorable que l'année dernière, la production de crédit-bail est du même niveau que celle du 1<sup>er</sup> janvier 1990, alors que, dans le même temps, les eogagements oouveaux de crédit-bail de l'ensemble de la profession sont eo baisse,

par uoe ouverture sur le marché européeo, GENEFIM a en effet acheté uo premier immeuble patrimonial de bureaux à LONDRES,

- par des recttes locatives qui s'élèvent à 261,4 MF marquant une progression de 19,5 % par rapport à celles du 1er septembre 1990,

- par uo bénéfice oet de 72,5 MF, eo bausse de 48 % sur le résultat semestriel de l'anoée dernière, après 1,4 MF de plus-value de cessico et 2,4 MF d'impôt sur les sociétés. Ces bons résultats confortent les prévisions de bénéfice net de l'exercice 1991, doot la progression devrait être cepeodant de moindre importance que celle du 1ª semestre 1991.

Depuis le 30 juin 1991, GENEFIM a poursuivi sa politique d'investissement patrimonial en Europe en acquéraot uo immeuble de bureaux au centre de MADRID. Par ailleurs, les opérations de crédit-bail actuellemeot à l'étude permettent d'estimer que les abjectifs de production fixés pour l'exercice 1991 seront atteints dans des conditions de rentabilité satisfaisante.

#### **BILAN HEBDOMADAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE**

172 747 133 425 59 122 17 272 Or et autres actés de réserve à recevoir du Fonds européen de 26 440 Concours au Trésor oublic........

45 350 Tares d'Etat (bons et obligations) Autres titres des marchés moné-378 70 919 23 898 Comptes courants des établisse-

ments astremas à la constitution Compte courant du Trésor public. 14 767 ises de liquidités ... 9 062 Compte special du Fonds de stabdisation des changes - Contrepartie des allocations de droits de 8 722

Ecus à livrer au Fonds européen 59 470 Réserve de réévaluation des avoirs publics on or. ......

TAUX DES OPÉRATIONS 10 % 12 % 

#### LONDRES

#### Scandale sur les marchés à terme

La Bourse londonienne des marchés à terme et des options, le Futures and Options Exchange (Fox), a confirmé, vendredi 11 octobre, avoir versé des des eoue-de-table à des courtiers pour soutenir les échanges sur rois de ses contrats à terme traités sur écren : l'Immobilier, le riz et le MGMB, un indice des métaux non ferreux. Selon M. Philip Thorpe, nouveau directeur exécutif du Fox, 228 055 ll vres au total auraient été versées à ces courtiers.

Courers.

Ce scandale est apparu au terme d'une enquête menée par le Fox kui-même après la fermeture, mercred i dernier, de son marché à terme sur l'immobilier (le Monde du 8 octobre) et a eu pour pramière conséquence le démission, samedi 12 octobre, du président du Fox et de son directeur général, MM. Saxon Tate et Mark Blundell.

#### LES INDICES HEBDOMADAIRES **DE LA BOURSE DE PARIS** MITTELT BATIONAL DE LA STATISTIQUE

4-10-8111-10-81

COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE Base 100 : 31 décembre 1981

|                               | 4-3D-8  1 | 1-10-01 |   |
|-------------------------------|-----------|---------|---|
|                               |           | -       |   |
| adica olalest                 | 491,6     | 480,7   |   |
| roduks de hese                | 4349      | 439,6   |   |
| construction                  | 472,2     | 457,2   |   |
| Sions of September            | 273,5     | 272,5   |   |
| Nesty de conyour. dynahles    | 446,9     | 447,7   |   |
| Liane de cassom, nos durables | 684,9     | 667,5   |   |
| Here de coesers. Miss         | 812,6     | 308,3   |   |
| arrices                       | 494,3     | 485,2   | • |
| ocitels insectives            | 495,1     | 496,1   |   |
| iccides de la 2000 frant ex-  |           |         |   |
| doltant principalement &      | ***       |         |   |
| disable                       | 400,6     | 400,3   |   |

#### TOKYO, 14 octobre Nette baisse

La Bourse de Tokyo e clôturé en forte baisse lundi. L'indice Nikkei e cédé 297,05, soit 1,23 %, à 23 860,67 repessant ainsi sous la barre des 24 000 points qu'il evait déleissé depuis la fin du mois de septembre. Le volume des échanges s'est sensiblement contracté, revenant à 200 millions de tirres.

Salon les opérateurs, cette baisse s'est effectuée en dépit d'un yen fort et sufrout en raison de l'attentisme des invéstisseurs qui hésitent à e'engèger sans avoir reçu de nouveaux éléments directeurs.

| VALEURS          | Cours du<br>11 actobre | Cours du<br>14 octobre |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Akal             | 1 050,<br>1 140        | 1 050<br>1 130         |
| Canon            | 1 520<br>2 590         | 1 530<br>2 660         |
| Hoods Motors     | 1 570<br>1 540         | 1 560<br>1 520         |
| Missubishi Heavy | 725<br>5 180 .         | 720<br>6 100           |
| Toyeta Motors    | 1 590                  | 1 550                  |

#### FAITS ET RÉSULTATS

 Ciba-Geigy: une autre culture et des résultats insuffisants. — Le groupe suisse Ciba-Geigy, un des plus grands fabricants mondiaux de substances chimiques destinées plantes, amorce un changement en profoodeur de sa stratégie, qui doit l'ameoer à se décentraliser à tous les niveaux afin de « stimuler l'innovation » et d'améliorer ses Tinnoration et d'améliorer ses résultats et son développement.

« Nous étions un super-tanker, lourd, peu maniable et seret. Il nous faut devenir une flotille de navires suffisumment autonomes pour s'adapter à un innode ouvert et en pleine mutation «, a notamment déclaré M. Hans Philippi, président du directoire de Ciba-Geigy France. Décentralisation du pouvoir, remise en cause des hiérarchies traditionnelles, autonomie des filiales, transparence à l'intérieur et à l'extérieur du groupe, c'est une nutre culture à laquelle va se vouer la vénérable société bâluise. Quand pour le premier semestre, le groupe annonce une augmentation de 10 % de sa marge brute et une progression de 4 % de son chiffre d'affaires, augmentation de 10 % de sa marge brute et une progression de 4 % de son chiffre d'affaires, M. Philippi juge ces résultats insuffisants. Il estime que le groupe doit mdicalement changer de philosophie et de stratégie pour améliorer sa productivité. Pour accroitre son fonds de roulement, la filiale française va émettre pour 400 à 700 millions de francs de billets de trésorerie.

billets de trésorerie.

I Total: introduction le 25 octobre en hourse de New-Yurk. —
L'admission du titre Total à la bourse de New York est prévue le 25 octobre prochain. Le groupe pérolier avait annoncé mercred dernier qu'il avait demaodé son admission à la cote de New-York, sans préciser la date. Le groupe avait précisé que cette opération s'accompagnerait d'une augmentatiun de capital de 2,9 milliuns d'actions nouvelles, dont 1,5 million seraieun réservées à une tranche américaine, le reste se répartissant entre une tranche française et une imnèhe laternationale (le Janule du 5 octobre). Le prix d'emission seta urrèé le 21 octobre par le Conseil d'administration.

Rhoue-Poulenc vend une participation en Grande-Bretagne. - Le
granpe Rhoue-Paulenc a vendu
une participation de 60 % qu'il

Ĕ

détenait dans le capital d'une petite société de produits chimiques en Grande-Bretagne, RV chemicals. Cette société qui fabrique un agent utilisé pour le blanchiement de la pate à papier a été cédéc à la filiale anglaise du groupe chimique allemand Hoechst. Elle emploie 80 personnes. La cession de cette actisonnes. La cession de cette activité exilierdi dans la stratègie de recentrage du groupe » sur ses principaux métiers, et de réduction de son endetrement.

principaus mentra et un interestion de son endetrement.

Le « patron » de la Brigade financière rejoint le Crédit lyon-mais. — Le com missaire Pierre Martinez, quarante-neuf ans, qui était le «patron» de la prestigieuse Brigade financière (BF) de la prefecture de police de Paris (PP), a rejoint depuis le ler octobre le Crédit lyonnais. Docteur en droit, trilingue, il était depuis 1982 chel de la BF, où il a possé près de seize années. Il avail débuté sa carrière, en 1973, au service régional de police judiciaire de Lyon, avait rejoiot la PP en 1974, où il a effectué toute sa carrière en se spécialissant dans la «délinquance en col blanc». A ce titre, il a traité de nombreuses «affaires», telles celles de la Garantie foncière, Chaumet ou Pochimey. Au Crédit Iyonnais, il a été nommé chargé de mission au secrétariat général.

chargé de mission au secrétariat général.

Compagnie BTP et Paluei-Marmont associés dans la gestion de patrimoine. — La Compagnie BTP et Paluei-Marmont SA oot annoncé la mise en enmunu de leurs activités de gestion de patrimoine au sein d'une banque spécialisée, Paluei-Marmont Banque. Au le janvier 1992, Paluei-Marmont Banque de 100 millions de francs propres, tandis que les encours gérés pour le compte de la clientèle s'élèveront à 4,4 milliards de francs. La nouvelle entité gérera les comptes de 2 000 particuliers et de nombreux institutionnels et disposera de 7 milliards de francs en conservation. La Compagnie BTP deviendre l'actionnaire majoritaire de Poluci-Marmont Banque en 1994. Dans cette optique, Paluei-Marmont Banque prendra à la fin de l'année le statut de société à directoire dont seront membres M. Jean-Marie Paluei-Marmont, président actuel, et M. Pierre Domin, frembre du directoire et directeur général de la Compagnie BTP.

#### PARIC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 | F                      | 71             | .S          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------|--|--|
| Second marché (salection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 |                        |                |             |  |  |
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>préc. | Demier<br>cours | VALEURS                | Cours<br>préc. | Dernie      |  |  |
| Alcatni Cibies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3755 ·         | 3741            | kremob. Hözsükre       | 820            |             |  |  |
| Arnesit Associes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 270            | 275             | Interns. Computer      | 156 30         |             |  |  |
| BAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112            | 121 10 d        |                        | 78             | • • • •     |  |  |
| Baue Vames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 818          | 822             | Loca investis.         | 245            |             |  |  |
| Boron (Ly)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350            | 350             | Locamic                | 72             | 72          |  |  |
| Bosset (Lyon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 233            |                 | Briggia Congri         | 109            | 109 80      |  |  |
| CAL-de Fr. (CCU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800            | 900             | Molest                 | 156            | ****        |  |  |
| Celterson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · 395          | 395             | Pobl.F@pacchi          | 405            | 405         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 696          | 882             | Razel                  | 505            | 514         |  |  |
| CEGEP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 142            |                 | Rhone-Alp.Ecz (Ly.)    | 319            | 722         |  |  |
| CFP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 290            | 284 20          | SHUM                   | 173 50         | 174         |  |  |
| CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | . 939          | 927             | Select Invest (Ly)     | 101 90         |             |  |  |
| Codemour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 295            |                 | Seribo                 | 405 60         |             |  |  |
| Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 765            | 705 n           | S.M.T. Goupil          | 120            | 222         |  |  |
| Creeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 170          | 176             | Sopra                  | 289 50         | 265         |  |  |
| Desphin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · 410          |                 | TF1                    | 348 80         | 345 80      |  |  |
| Calmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1230           |                 | Thermodor H. Cyj       | 292            | 222         |  |  |
| Demachy Wonte Co_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 390          | 359 40 n        |                        | 210            | 210         |  |  |
| Devanley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 949            | 951             | Viel et Cle            | 92             | 90          |  |  |
| Devile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 292            |                 | Y, St-Litterent Groupe | 868            | 865         |  |  |
| Dollars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139 50         |                 |                        |                |             |  |  |
| Editions Belford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 268 80         | 256 80          |                        |                |             |  |  |
| Europ. Propulsion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 253            | 255             |                        |                |             |  |  |
| Finacor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 133 90         |                 |                        |                |             |  |  |
| Frankoperis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122            | 120             |                        |                |             |  |  |
| GFF (group.foc.f.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152 60         | 146 40 p        | LA BOURSE              | SUR N          | INITEL      |  |  |
| Grand Livre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 435            | 436             |                        |                |             |  |  |
| Gravegraph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 195            | 195 .           | 36-1                   | IA             | <b>*</b> EZ |  |  |
| Groupe Origny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 740            | 930             | -540=1                 | 3 18 1         | LOWE        |  |  |
| Guintoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 969            |                 | <del>  • •   •  </del> | _ u.           | TOTAL       |  |  |
| ICC :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 238            | 235             | ·                      |                |             |  |  |

MATIF

- Cotation en pourcentage du 11 octobre 1991 Nombre de contrats: 107 120

| COURS   |               | ÉCHÉANCES        |                  |  |  |  |
|---------|---------------|------------------|------------------|--|--|--|
| -       | D&c. 91       | Mars 92          | Juin 92          |  |  |  |
| Persier | 107,18<br>107 | 107,22<br>107,08 | 167,56<br>107,48 |  |  |  |
|         | Options sui   | notionnel        |                  |  |  |  |

OPTIONS DE VENTE OPTIONS D'ACHAT PRIX D'EXERCICE Déc. 91 | Mars 92 Déc. 91 Mars 92 0,76 1,29 0,56

#### CAC40 A TERME

(MATIF) Volume: 5 589

| COURS                | Octobre        | Novembre          | Décembre             |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Densier<br>Précèdent | 1 844<br>1 853 | 1 871<br>1 867,70 | 1 874.50<br>1 881.50 |

#### **CHANGES**

Dollar: 5,76 F . 1

Après les déclarations de G7 laissant entendre que les pays iodustrialisés souhaiteot uoe hausse du yeo, le dollar s'échangeait en légère baisse sur le marché des chaoges européens et japonais. A Paris, le hillet vert a ouvert à 5,76 fraocs cootre 5,7665 francs à la cotation officielle de vendredi 11 octobre. FRANCFORT 11 octobre 14 octobre Dollar (en DM) .... 1,6949 1,6906

TOKYO 11 octobre 14 octobre Dollar (en yens). 128,85 129,05 MARCHÉ MONÈTAIRE

(effets privés) Paris (14 octobre).

#### BOURSES PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90)

特

10 octobre | | octobre Valeurs françaises ... 120,20 119,50 Valeurs étrangères ... 115, 114,70 (SBF; base 100 : 31-12-81) Indice général CAC 488,95 490,70 (SBF, base 1 000 : 31-12-87) Indice CAC 40 ...... 1843,64 1 833,82

NEW-YORK (Indice Dow Jones) 2 976,52 2 983,68 | LONDRES (Indice e Financia) Times a) | 10 octobre | 1 octobre | 1 octobre | 1 octobre | 2 570,36 2 555 | 30 valeurs | 1 956,40 1 951,90 | Mines d'or | 167,10 166,60 | Fonds d'Etat | 86,58 86,70 FRANCPORT bre I I octobre ... 1 567,95 1 568,42

LE MADONÉ INTERRANCAIDE DES DEVISES

|                              | COURTS                                                    | DR YOUM                                                   | . Un                                       | MOES                                       | DEN                                        | X MOS                                           | SIX MOIS                                        |                                                  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
|                              | + bee                                                     | + hest                                                    | Rep. +                                     | ou dip                                     | Rep. +                                     | ou dip                                          | Rep.+                                           | ou óly                                           |  |  |
| 5 & U<br>5 can<br>1 en (180) | 5,7630<br>5,1032<br>4,4661                                | 5,7645<br>5,1068<br>4,4690                                | + 206<br>+ 20<br>+ 97                      | + 37                                       | + 388<br>+ 59<br>+ 189                     | + 408<br>+ 90<br>+ 212                          |                                                 | + 1770<br>+ 358<br>+ 713                         |  |  |
| DM                           | 3,4080<br>3,0244<br>16,5510<br>3,8984<br>4,5547<br>9,9256 | 3,4109<br>3,0260<br>16,5600<br>3,9021<br>4,5576<br>9,9311 | - 7<br>- S<br>- 0<br>+ 29<br>- 89<br>- 119 | + 9<br>+ 4<br>+ 50<br>+ 43<br>- 67<br>- 91 | - 4<br>- 4<br>- 10<br>+ 56<br>- 151<br>185 | + 17<br>+ 11<br>+ 100<br>+ 78<br>- 121<br>- 139 | - 28<br>- 19<br>- 40<br>+ 184<br>- 456<br>- 385 | + 26<br>+ 21<br>+ 260<br>+ 234<br>- 393<br>- 272 |  |  |

TAUX DES EUROMONNAIES

|                     | <br>                                                                            | TUA                                                                  | DES E                             | UNU                                                                     |                                                                                | 4                                                                                  | 3     |                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| DI<br>FI<br>FI<br>L | 5 1/8<br>6 3/4<br>8 15/16<br>8 7/8<br>9<br>7 7/8<br>10 1/4<br>16 1/2<br>8 15/16 | 5 3/8<br>7 1/10<br>9 1/8<br>9 3/8<br>2 1/8<br>11<br>10 5/8<br>9 1/16 | 9 L/6<br>9 L/8<br>8 L/8<br>16 7/8 | 5 U4<br>6 15/16<br>9 3/16<br>9 174<br>8 U4<br>17 3/8<br>10 5/8<br>9 1/4 | 5 1/8<br>6 5/8<br>9 1/16<br>9 1/8<br>9 1/16<br>9 1/8<br>11<br>18 3/8<br>9 3/16 | 5 1/4<br>6 3/4<br>9 3/16<br>9 1/4<br>9 7/16<br>8 1/4<br>11 3/8<br>16 1/2<br>9 5/16 | 9 1/4 | 5 7/1<br>6 3/2<br>9 3/2<br>9 3/1<br>8 4/4<br>11 3/4<br>10 5/1<br>9 7/1 |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

Le Monde-RTL **ENTREPRISES** à 22h15 sur RTL Marie-Françoise Moullard-Lembert adjuime au directeur de l'action sociale du groupe Melekoff « Le Monde Initiatives » daté 18 octobre

\*

STATE PORTER.



• Le Monde • Mardi 15 octobre 1991 27

# MARCHÉS FINANCIERS

| <b>BOURSE DU</b>                                                                         | 14 OCTOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cours relevés à 10 h 12                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Company Seriou VALEURS Coers Premier Demier 5 coers + + 4051 CELE 3% 4051 4500 4500 4500 | Rè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | glement mens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | uel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Company VALEURS Doors Premier Demier 5 coors +-                                                                                                                         |
| 850                                                                                      | 245   Cys. Estrup.   240       235   136     320     325     326     326     326     327     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328     328 | Latings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146   147   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148 | . 43 Freegold. 47 30 45 25 48 25 + 2 01 24 30 305 10 305 10 128 311 218 64 36 36 36 36 375 66 36 36 36 375 66 36 36 36 36 36 375 66 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 |
|                                                                                          | COMPTANT (sélection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [Scor s.t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SICAV (sélection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/10                                                                                                                                                                   |
| VALEURS du non. accoron VALEURS                                                          | Cours Decofer prio. Cours Dernier prio. Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALEURS Cours Dernier cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mission Rechart VALEURS Emission Rechart frais Incl. set                                                                                                                |
| MARCHE OFFICEL préc. 14/10 sci  Examplifies (1 und)                                      | Marché libre de l'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ### Company   Control   Co | Aurabi-gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28   5                                                                                                                                                                  |

Ce Mark

SHARGES

Bullac 1 19 4

 $\mathcal{A}(g\pi_{\mathbb{R}^{n-1}}) \cong \mathbb{R}^n$ 

10.

## Dirigeants



## Directeur de la comptabilité et du contrôle de gestion

Dans le cadre de la création du Centre de Profit UAP France, vous devrez créer la fonction de Directeur des Affaires Générales (15 000 personnes - 47 milliards de francs deCA).

Directement rattaché à la Direction Générale, vous aurez pour mission;

- la comptabilité centrale des activités assurance Vie et IARD;
   les études et statistiques;
- l'organisation et l'animation du reporting et le sulvi de gestion pour le Comité de Direction;
- l'animation de la procédure et du contrôle hudgétaire :
- le suivi et l'analyse des charges :
- la mise en place des procédures de contrôle de gestion ;

  la continu administrative du personnel compressiel
- la gestion administrative du personnel commercial.

  Vous encadrerez un effectif d'environ 300 personnes.

35 ans environ et diplômé du 3e cycle en Gestion, Finances ou Comptabilité, vous possédez une expérience d'encadrement dans un groupe exerçant de préférence une activité de services (idéalement dans l'assurance), comme responsable du Contrôle de Gestion ou comme Directeur Administratif et Financier.

Gestionnaire rigoureux, méthodique et organisé, vous possèdez un excellent sens relationnel et de réelles qualités de manager. La puissance et le développement du groupe vous offrent de nombreuses opportunités de carrière en France et à l'étranger. Anglais courant indispensable.

Merci d'adresser lettre manuscrite et CV, sous la réf. MCJLM/10, à Muriel Caillard, UAP, Tour Assur - 5e Fleuve, 92083 Paris-La Défense Cedex 14.

35 000 collaborateurs dans plus de 70 pays, un CA de 97,3 Mds de F dont 46 % réalises à l'international, font de l'UAP le n° 1 français de l'assurance et le n° 2 en Europe.

1 000 et 1 métiers nous animent. Autant de soécialités, d'opportu-

nités d'évolution à la

ambition : etre l'assu-

hanteur de notre

reor enropées de



Groupe spécialisé dans l'IMMOBILIER (financement, construction, promotion, gestion locative) et bénéficiant d'une grande notoriété recherche :

## **DIRECTEUR GENERAL**

Région Basse-Normandie 400 KF +

40-45 ans, un solide bagage culturel et professionnel, vous avez prouvé à un poste de direction opérationnel (secteur BTP, promotion, gestion immobilière...) votre sens de l'analyse et de l'anticipation dans le pilotage et la gestion de projets complexes, aiguisé vos talents de négociateur auprès de différents partenaires socio-économiques (élus, investisseurs, administrations...) mais également suscité par votre volonté, votre dynamisme et l'énergie de votre ambition, l'adhésion de votre équipe avec savoir-faire et diplomatie.

Véritable chef d'entreprise, vous assurerez le management opérationnel des capacités d'actions de la société (45 personnes) : gestion des ressources techniques, commerciales, financières et humaines... ainsi que le management stratégique de ses capacités d'adaptation à l'environnement et son évolution.

La pratique de la langue anglaise serait souhaitable.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV complet, photo et rémunération à notre Conseil CREED, à l'attention de Pascaline TOUSSAINT sous rél. L130.1.

Les candidats seront reçus à notre agence Parisienne.

47, rue Esquermoise - B.P. 107 - 59001 LIUE CEDEX - Tel. 20.57.20.09



## Directeur Comptable et Fiscal

Fillale française d'un groupe leader mondial dans l'industrie minérale, nous réalisons avec 1500 personnes un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de Francs. Notre Société, composée de multiples unités opérationnelles réparties sur l'ensemble du territoire, doit sa réussité à la motivation et au professionnalisme de ses collaborateurs, dont l'objectif est la satisfaction du client.

Le Directeur Comptable et Fiscal est responsable de l'ensemble des comptabilités du Groupe (comptabilités générales, comptabilités clients et fournisseurs, gestion des trésoreries). Ultérieurement, il devra prendre en charge d'autres fonctions dans le cadre de la Direction Financière. Il supervise une vingtaine de collaborateurs. Ce poste est basé à proximité de REIMS. La rémunération est motivante.

A 35/45 ans, vous avez une sollde formation comptable ou financière (Expertise Comptable ou Grande Ecole de Gestion) et de bonnes connaissances en anglais ou en allemand. Votre expérience d'environ 10 ans, acquise en cabinet ou en entreprise, de préférence internationale à multi-sociétés, vous rend rapidement opérationnel.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite, C.V. et photo) s/réf. 137/01/M à notre Conseil - ARPE - 38, rue de Lisbonne - 75008 PARIS.



## **EMPLOI**

Chaque mercredi (dans Le Monde daté jeudi)



DES OPPORTUNITÉS DANS

Le Monde des Carrières

Le Monde

£

## Le Monde

## SÉLECTION IMMOBILIÈRE

| appartements ventes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | appartements achats                                                                                                                                      | locations<br>meublees                                                                                                                                                                                                                                                             | maisons<br>individuelles                                                                                                                                                                                                      | proprietes                                                                                                                                                                                                                             | bureaux                                                                                                                                                  | fonds<br>de commerce                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STUDIO. Poutre. Chir. Polist. Priz 28 000 F le m². 48-04-23-15  SQUARE ST-MEDARD Imm. piere de l. rénové, secons, 4-58, bels. 4-8.  SQUARE ST-MEDARD Imm. piere de l. rénové, secons, 4-58, bels. 4-8.  SQUARE ST-MEDARD Imm. piere de l. rénové, secons, 4-58, bels. 4-8.  SQUARE ST-MEDARD Imm. piere de l. rénové, secons, 4-58, bels. 4-8.  SQUARE ST-MEDARD Imm. piere de l. rénové, secons, 4-58, bels. 4-8.  SQUARE ST-MEDARD Imm. piere de l. rénové, secons, 4-58, bels. 4-8.  SQUARE ST-MEDARD Imm. piere de l. rénové, secons, 4-58, bels. 4-8.  SQUARE ST-MEDARD Imm. piere de l. rénové, secons, 4-58, bels. 4-8.  SQUARE ST-MEDARD Imm. piere de l. rénové, secons, 4-58, bels. 4-8.  SQUARE ST-MEDARD Imm. piere de l. rénové, secons immediates. | ETRANGERS APPARTS DE HAUT DE GARME PARIS RESIDENTEL TEL: (1) 45.67.18.40                                                                                 | Paris  Paris  RÉSIDENCE CITY  URGENT rach, pour dirigients designers d'importatis proupte anglo-saxons. LUXUEUX  APPARTEMENTS MEURLES DURÉE 1 A 2 AME.  LOYENS GARANTIS.                                                                                                          | CHATENAY-MALABRY Limite Sessue, maison 1930 rénovée 105 m² habitables s/500 m² jerdin, combisee amérisquebles 2,730 000 F. FONCIA 46-61-38-00  ROUBAIX A ventire meleon à usage commercial ou habitation M. JUDAN, 32330 Cour | Belgique, à queiques minutes d'Abris-Chapelle (All, sup encomble immobiles de 136 000 m². Ancien sanstorium da 7 000 m² sur 3 pivegu: +                                                                                                | Locations  VOTRE SEGE BOCIAL  BOMICILIATIONS  SARL - RC - RM Constitution de sociétée. Démarches et ta services. Permanences taléphoniques.  43-55-17-50 | Verites  A VENDRE Salon de 146. përisseri (neuf), à Rebet (Meroc) 422, av. Hessan-II, à côcé Hôral Daroiz. Facilités de polement, e argent français ou merocein Contacter au Maroc. MOULAY SCHRET (Facilités) |
| 2 300 000 F. 45-04-24-30  PANTIEON CHARME PROPRIETARE VEND Dervier drops anderes.  2 P. a/erbres. dem. 4t. Cft. Pourres. 43-36-17-36  13° arrett  13° arrett  16° arrett  47-58-07-17  NEURLY. 5/150 m². de imm. gd. standing. 18! Liscusus 3 P. 103 m². Gd. 7: 45-04-24-30  MBETTE  13° arrett  147-58-07-17  NEURLY. 2/150 m². de imm. gd. standing. 18! Liscusus 3 P. 103 m². Gd. 7: 45-04-24-30  MBETTE  94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | demandes Paris  EMBASSY SERVICE                                                                                                                          | TÉL.: (1) 45-27-12-19  VIII AS  MAROLLES-EN-BRIE  VIII A PROCES SER 900 m².  bernint. Res-de-ch.: adjour  chie armidenie. cheminde                                                                                                                                                | Tal (16) 62-06-36-29  TOFFGINS  SERGA(USSE Beaux terreins boisés d'env. 1 000 m². à 5 min. du gelf 18 trous, st 4 km de l'océsn. A pertir de 218 000 Fhors taxes, Tál.: (16) 58-43-31-26.                                     | 3 meleons de cerectère. Div.) possibilités à écodier. Prix : DM 1 900 000. Pour information : Kieter & Zeiner, Bayentheljūrisi 36e, D-5000 Köin 51. Tél. : 1949-221-383431. Plot: 1946-221-383431.                                     | SIÈGE SOCIAL  BUX AQUIDE IN SUFFICIAL  Démetrice R.CR.M. SODE SERVICES  CIPS-ÉLYSERS 47-25-56-47  NATION 49-41-81-81  VOTRE SIÈGE SOCIAL                 | 233 14 ou 401 68  - M. MAI. (Rubert) 770 46 68  - En Frenco: - M. FARAJALLAH 47 00 63 86 (rép.)  VD HOTEL 3 FTOLES - FACE GARE SNCE - MATABIOLE : SO CHAMERIE                                                 |
| Provide vend 2 pose to chi reference PARIS 13*  Avenue de la Scar-Roseile 6 P. duplec. P. 4 184 000 F 8 P. P. 2 887 000 F 8 REGUET  47-58-07-17  Provide vend 2 pose to chi reference 1 080 000 F. 45-04-24-30  Outerfer Mustris, part. vd Outer 1 10 m², pieln solell, 5 6 6c, 5 P. 2 bains, 4 P. duplec. Terresses, Cover st. part. vd 4 pose, serv. 120 m², p² 4c., cover, sec., caling, polell, gd                                                                                                                                                                                   | HOTEL PARTIC PARES<br>ET VALAS PARES QUEST<br>TEL : (1) 45-52-30-06                                                                                      | 2 chbres, a. de bra, cuis équipée, ve, buanderie.  1º ét. : 2 chbres, s. de bra, dressing, Garage. 2 volume, serrasse 200 m², quariter résidantiel, procha commerces, écoles, hydre, équic, sporaits, gof, tennis, centra équestre.  Prix : 1 800 000 F  Après 19 h : 48-98-12-78 | pavillons S-e1-8 20 min. Paris. REP. pavillon. cht. cart., adb., 2 w c., jurdin cles payange 31tl min. pros. touch comms. 890 000 f. 781: 80-08-11-29. hotels particuliers                                                    | Proc. golf, région chause st<br>plane. Découvre. às nature,<br>remise en forme d'une<br>PROPRIETE TY CFT<br>dans un sice PRIVILÉGIÉ<br>récapt. sé, ani. + chaminée,<br>cuite. équipée. terrasse.<br>3 chbres.<br>Bas, w.c. LOFT 100 m² | A L'ETOILE 19-CHANDS-ÉLYSÉES ON AVENUE VICTOR-HUGO BURY, MONTÉ, 150 à 386 F/M. CODES 47-23-84-21.  Ventes                                                | boutiques  Ventes  PER INTERESSANT  M' ÉGLISE AUTEUN                                                                                                                                                          |
| LIMITE 14*, 3 P. Bel limm. rt cft. tribs bon dear. 1 290 000 F.45-20-32-71  Bellinm. tr cft. tribs bon dear. 1 290 000 F.45-20-32-71  BREGUET 47-58-07-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | recharche appra vidas<br>ou meublés du studh ou 7 P.<br>POUT CAPRES, DRINGEARTS<br>DE SOCIÉTES ET BANGLES<br>47, rue Vineau Paris-7*<br>TEL: 42-22-98-70 | Fermettes 140 KM SUD FARIS Fermette 3 P., 66pendamose, Gar. 1 300 m². 220 000 F. THYRAUAT. (16) 68-91-88-54                                                                                                                                                                       | VECHNES. Bole, Chêrest.<br>HOTEL PARTICULIER<br>S/3 nivestr. GD LIV.<br>4 cribres. 4 strit. Peto.<br>Terrases. Gar. 45-04-24-30                                                                                               | PARC CLOS 1 RA Ps 980 000 Forest: 100 % plans. (16) 38-82-72-32, 24 h/24.                                                                                                                                                              | CHAMP DE MARS Positive vel burn: 170 m² 85 000 Florm + park. RENS; 45-43-84-84                                                                           | Many boot. Sines tous commerces on burseaux 32 m² Flustess phistond 3,80 m + n/se + Studio, 1º éc. Chr. Refait read Prining, S. c. COROT. Sam., afm. 14 h 30-17 h 30.                                         |

3 Marine 1

**LUNDI 14 OCTOBRE** 

Second marché

المراقعة

::

 $\omega_{I_{n,m}}$ 

 $^{ij}_{-442}$ 

\*\*\*

1314

٠.

All of the Control of

....

2.7

2.

CHINES

Code 1 1

LA CINÉMATHÈQUE PALAIS DE TOKYO (47-04-24-24)

Troisième samaine nationale de l'archi-tecture : la Fille sur la balançoire (1955, v.o. s.c.f.), de Richard Pleischer, 19 h ; Voyage à deux (1987, v.o. s.t.f.), de Stanley Donen, 21 h.

CENTRE GEORGES-POMPIDOU

SALLE GARANCE (42-78-37-29) Le Cinéma eustralien : l'Homme aux fleurs (1883, v.o. e.t.f.), de Paul Cox, 14 h 30 : Gerting Wer (1889, v.o. s.1.f.), de Paul Hogan : A Song of Air (1990, v.o. s.L.f.), de Merilee Bennett : The Chesters (1926, v.o. s.t.f.), de Paulette McDonagh, 17 h 30 ; la Compleinte de Jimmie Blacksmith (1978, v.o. s.t.f.). de Fred Schepisi, 20 h 30.

LES EXCLUSIVITÉS

ALICE (A., v.o.): Cinoches, 6- (46-33-AN ANGEL AT MY TABLE Indo-26/80

deis, v.o.) : Lucernaire, 6- (45-44-57-34). ATLANTIS (Fr.) : Rex (le Grand Rex), 24 142-36-83-93); Publicis Champs-Ely-sées, 8 (47-20-78-23); Geumont Parnasse, 14 (43-35-30-40)...

AY CARMELA I (Esp., v.o.); Latina, 4-(42-78-47-86); Espace Saint-Nichel, 5-(44-07-20-49); Gaumont Parnasse, 14-

BACKORAFT (A., v.o.): Forum Horizon, 1: (45-06-67-67); 14 Julies Odeon, 6: (43-25-59-83); Bratagne, 6: (42-22-57-97); Gaumont Ambasasade, 6- (43-59-19-08) : George V, 8- (45-62-41-46) ; 14 Juillet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79) ; v.f. : Rex, 2- (42-36-38-83) : Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31) ; UGC Lyon Baszille, 12- (43-43-56-31); DGC Lyon Beatine, 12: 443-43-01-58); Fauvette 8ls, 13- (47-07-56-88); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); Perhé Montparnasse, 14- (43-20-12-06); Gaumont Convention, 16-(48-28-42-27); Pathé Wepler, 18- (45-22-48-01); Le Gemberta, 20- (46-38-

10-96).
LA BANCE A PICSOU (A., v.f.), Rex, 2- (42-36-83-93); Cinoches, 8- (46-33-10-62); UGC Thomphe, 8- (45-74-93-50); Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33); UGC Lyon Bayille, 12- (43-43-01-59); UGC Gobelina, 13- (45-61-94-95); Denlert, 14-143-21-41-01); Saint-Lambert, 15-(45-32-51-68).

BARTON FINK (A., v.o.): Forum Horizon, 1- (45-08-57-57); Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52); Ciné Beautiourg, 3-(42-71-52-35); UGC Danton, 6-(42-26-10-30); UGC Champs-Elysées, 6-(45-62-20-40); Max Linder Panorame, 9-62-20-40); Max Linder Pateriame, 9-(48-24-88-86); La Bestille, 11- (43-07-48-60); Escuriel, 13- (47-07-26-04); Mistral, 14- (45-39-52-43); Sept Par-nassiens, 14- (43-20-32-20); 14- Juillet Beaugranelle, 15- (45-75-79-79); UGC MaiRof, 17- (40-68-00-16); v.f.; UGC Montparresse, 8- (45-74-94-94); Les Nation, 12- (43-43-04-67).

LA SELLE NOISEUSE (Fr.) : Gaumont 

BOYZ'N THE HOOD (") (A., v.o.) : Gau-BOYZ'N THE HOOD (\*) (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1- (40-28-12-12); Gaumont Opéra, 2- (47-42-50-33); Publicis Saint-Germain, 8- (42-22-72-80); Gaumont Arribassade, 8- (43-59-19-08); Gaumont Arribassade, 8- (43-59-19-08); Gaumont Arribassade, 8- (43-59-19-08); Miramar, 14- (43-20-89-52); Pathé Cilchy, 18- (45-22-46-01). LES BRANCHES DE L'ARBRE (Fr.-Ind., v.o.): 14 Juillet Parriesse, 6 (43-26-58-00).

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS (A., v.o.) : Denfert, 14 (43-21-41-01) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). LA CHAIR (t., v.o.): Latins; 4- 142-78-47-86); Lucernaire, 8- (45-44-57-34).
CHIENNE OE VIE (A., v.o.): Cinochas, 5- (46-33-10-82); Gaumont Ambas-sade, 8- (43-59-19-08).

LE CHOIX O'AIMER (A., v.o.) : Forum HALFAQUINE (Fr.-Tun. Orient Express, 1- (42-33-42-26) ; UGC Bois, 5- (43-37-57-47).

Odéon, 6\* (42-25-10-30): George V. 6\*
(45-62-41-46): UGC Biarritz, 8\* (45-6220-40); v.I.: Pathé Impérial, 2\* (47-4272-52): UGC Montparnasse, 8\* (45-7494-94); UGC Opéra, 9\* (45-74-95-40):
UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59):
UGC Gobelins, 13\* (45-61-94-95): UGC
Convention, 15\* (45-74-93-40).

HENRY V (8drt., v.o.): Républic Cmémas, 11\* (48-05-51-33): Danfert, 14\*
43-21-41-01): Saint-Lambert, 15\* (45-21-41-01): Saint-Lambert, 15\* (45-28-86).

HIDDEN AGENOA (8drt., v.o.): Utopia,
5\* (43-26-84-86).

HOMICIOE (A., v.o.): George V. 8\*
(46-62-41-46).

CITY SUCKERS (A., v.o.) : George V. LES COMMITMENTS (Handais, v.o.) Forum Orient Express, 1- (42-33-42-28); George V, B- (45-82-41-46); Sept Pamessians, 14- (43-20-32-20), CYRANO DE BERGERAC (Fr.): Eysées Lincolo, 6- (43-56-36-14); Grand Pavos, 15- (45-54-46-85).

DANNY LE CHAMPION DU MONDE (Brit., v.f.): Lucernaire, 6- (46-44-57-34): Le Berry Zèbre, 11- (43-57-51-55): Denfert, 14- (43-21-41-01). DANS LA PEAU D'UNE BLONDE (A. v.o.) : Lucernaire, 6- (45-44-57-34).

V.O.); Licarians, 6 (43-44-57-34).

OANSE AVEC LES LOUPS (A., v.o.);

Gaumont Ambassada, 8 (43-59-18-08); Les Montparnos, 14 (43-27-52-37); v.f.; UGC Opéra, 9- (45-74-95-40); Fauvetra, 13- (47-07-55-98);

Pathé Căcrey, 18 (45-22-48-01). DELICATESSEN (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-38) : UGC Triomphe, 8\* (45-74-93-50) : UGC Gobelins, 13\* (45-

61-94-95). LA DISCRETE (Fr.) : Epée de Bois, 5-143-37-57-471

## LES FILMS NOUVEAUX

L'AUTRE. Film français de Bernard Giraudeau ; Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26) ; Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52) ; Pathé Hautefeuilla, 6- (48-33-78-38) ; Pathá Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82) ; Sept Parnassiens, 14-(43-20-32-20) ; 14 Juillet Beaugranette, 15- (45-76-79-79).

THE INDIAN RUNNER. (7) Firm américain da Sean Penn, v.o.; Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6· (45-74-94-94) : UGC Normandie, 8- (45-83-16-16); Mistral, 14-(45-39-52-43); UGC Convention, 15-(45-74:93-40); v.f.: Paramount Opera, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon Bestille, 12- (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95).

LES OOORS (A., v.o.) : La Bas (43-07-48-60) ; Grand Pavola, 15- (45-54-48-85).

ODURLE IMPACT (A., v.f.): UGC
Opdia, '9' (45-74-95-40); UGC Lyon
Bastille; 12' (43-43-01-59).

A DOUBLE VIE DE VERONIQUE (Fc.-)
72-71]; Grand Pavels, 15' (45-54-LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE Fr.-Politicoul: Sein-André-des-Arts I, 9-(43-26-48-18) ; Républic Cinémas, 11-(48-05-58-38]

(48-05-58-38].
FISHER KING (A., v.o.): Geumont Lestiaties, 14 (40-26-12-12): Geumont Destiaties, 14 (40-26-12-12): Geumont Destiaties, 25-44-40): 14 Juillet Odéon, 6-(43-25-59-83); Le Pegode, 7-(47-05-12-15); Geumont Ambessade, 8-(43-59-19-08); George V, 6-(45-62-41-48): 14 Juillet Bastille, 11-(43-57-90-81); Geumont Alfeise, 14-(43-27-84-60); 14 Juillet Bastille, 11-(43-75-79-78); Bienvente Montparnesse, 15-(45-44-25-02); UGC Meillot, 17-(40-68-00-18); v.f.: Rex. 2-(42-36-83-93); Saint-Lazare-Pasquier, 8-(43-(40-58-00-18); v.f.; Rex. 2\* (42-36-83-93); Saimt-Lazare-Pasquier, 8\* (43-67-35-43); Pathé Français, 9\* (47-70-33-88); Les Nation, 12\* (43-43-04-87); Feuvette, 13\* (47-07-65-88); Pathé Monzpernasse, 14\* (43-20-12-06); Geument Convention, 16\* (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18\* (45-22-47-94). Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94).
LE GRANO 8LEU [Fr.]: Gaumont Ambaseade; 8- (43-59-19-08); Pathé Français, 9- (47-70-33-88); Pauvette, 13- (47-07-55-88); Sept Pamasaiens, 14- (43-20-32-20); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Grand Pavols, 15- (45-54-46-85); Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94); Le Gambetta, 20- (48-38-10-96). 36-10-96]. GREEN CARO (A., v.o.) : Cinoches, 8-

HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epés de

#### PARIS EN VISITES

MARDI 15 OCTOBRE

g Boldini au musée Marmottan », 15 h. 2. rue Louis-Boilly (Approche

15 h. 2. he Louis-Bony suprected de l'ert).

« Le maison de Nicoles Fismel (1407) en eutres vieux logis perisiens», 10 h 30, métro Remburaeu, sortie rue du Grenier-Saint-Lazere (Paris Autrefois).

« Exposition : Munch et la France».

11 h 1 rue de Bellechasse, squs Teléphant (P.-Y. Jasiet). esephant (r.-y. Essiet).

4 Villas et ruelles du villege de Cheronne s. 14 h 30. porte de Begnolet, sortie boulevard Mortier (M- Cazes).

Bagnolet, sortie boulevard Mortier (Me Cazes).

« Les catacombes », 14 h 30, sortie principale métro Denfert-Rochereu, sur le piace (Tourisme culture).

« Les piaces pittoresques de Paris rive gauche », 14 h 30, fontains de la place Saint-Sulpice, côté meirie (A nous deux Paris).

« Ouartier méconnu : le Nouvelle

(A nous deux Paris).

« Quartier méconnu : la Nouvelle
Athènes, foyer du romentiame »,
14 h 30, métro Saint-Georges (Sauvagarde du Paris historique).

« Hôtels et jardins du Marais sud.
Pace des Vosges »; 14 h 30, sorte
métro Saint-Peul (Résurrection du
Passé).

« Seint-Germain l'Auxerrois. Vieux
quartier Saint-Honoré. Sainte-Innocente », 14 h 30, métro Louvre
(M. Flamengi).

« Les passesée marchends du
19- siècle, une promenade hors du
19- siècle, une promenade hors du

19- siècle, une promense hors du 19- siècle, une promense hors du temps », 15 h. 4, rue du Faubourg-Monumerue (Peris Autrefois). « L'Opéra Gamier et l'expositions: les bellets cusses », 15 h, hall d'en-trée (P. Y. Jaclet).

tées), 15 h, à l'extérieur, au pied de l'escatier (Conneissance de Paris).

CONFÉRENCES

Saile des ingénieurs, 8 bis, avenus d'léna, 14 h 30 : « Mésoporamie : du paradis à Surrer s, per O. Boucher (Antiquité vivante).

35, rue des Frencs-Bourgeols, 18 h 30 : « L'Europe dans le monds. Automne 31 », avec J.-P. Gouzy (Malson de l'Europe).

Meison de la Villette, ancienna Meison de la Villette, ancienne notonde de vétérinaires, angle avenue Corentin Ceriou/quai de Charente, 18 h 30 : « Autour de l'architecture sociale, opérations nouvalles », avec J.-M. Léger Auditorium de la galerie Colbert. 2, rue Vivianne, 19 h : « Monet : l'épaque de Giverny, 1883-1926 », per F. Berbe (liore Carleté.

Caorei. 17, avenue d'iéne, 20 h : « Leo-nira-rencontre : Peter Wawerzinek » (Goethe Institut).

Le Forum, 102, bis-(04, rue de Vaugirard, 20 h : « La relation à l'autre dans la pratique professionnelle de santé et de relation d'aide : apprendssage at lornation. La projet therapeutique s. per J. Serbin (CREME).

enonumente prens Autremis).

« L'Opéra Garniar et l'exposition:

as ballets cuses », 15 h, hall d'en « Naissance à l'ordre villegeois : la cérémonie du septième jour (Côtede (P. Y. Jasiet).

« L'Opéra de la Bestille : la salle, la cène et les coulisses » (places imi son de toutes les couleurs).

HOMICIOE (A., v.o.): George V. 8-(46-62-41-48). HUDSON HAWK, GENTLEMAN ET CAMBRIOLEUR (A., v.o.): UGC 8ignitz, 8- [45-62-20-40): Grand Pavois, 15- (45-54-46-85): v.f.: UGC Montpar-nasse, 8- (45-74-94). L'INSOUTENABLE LÉGÉRETÉ OE L'ÈTRE (A., v.o.): Cinoches, 5- [48-33-10-82].

J'ENTENDS PLUS LA GUITARE (Fr.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); Saint-André-des-Arts ff, 6- (43-28-80-25); Sept Parressions, 14- (43-

JACQUOT OF MANTES (Fr.) : Lucerneiro, 6- (45-44-57-34). JAMAIS SANS MA FILLE (A., v.o.) :

JAMAIS SANS MA FILLE (A., v.o.):
UGC Oddon, 8- (42-25-10-30); Georga
V, 8- (45-62-41-46); UGC Biarritz, 8(45-62-20-40); v.f.: Rax, 2- (42-3683-93); UGC Monupernasse, 6- (45-7484-94); Paramount Opéra, 9- (47-4258-31); UGC Gobelins, 13- (45-6194-65); Mistral, 14- (45-39-52-43);
UGC Convention, 15- (45-74-93-40);
Pathé Clichy, 16- (45-22-48-01); La
Gambetta, 20- (48-38-10-96). JUNGLE FEVER (A., v.o.) : Images delleurs, 5- (45-87-18-09). LES LIAISONS OANGEREUSES (A.

v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82) ; Grand Pavois, 15- (45-54-48-85). LIFE IS SWEET (Brit., v.o.) : Reflet Logos II, 5 (43-54-42-34). LOS ANGELES STORY (A., v.o.): UGC Triomphe, 6: (45-74-93-50). MADAME 80VARY (Fr.): 14 Juillet Pariassa, 6: (43-26-58-00).

MILLER'S CROSSING (\*) (A., v.o.) : Epde de Bois, & (43-37-57-47) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68). MISERY (7 (A., v.o.) : Cinoches, 6- (48-

MISSISSIPPI MASALA (A., v.o.):
Gaumant Les Halles, 1- (40-26-12-12);
Les Trois Luxembourg, 5- (46-33-97-77); L'Entrepôt, 14- (45-43-41-63). 57-77; L'Entrepét, 14- (45-43-41-63), MOHAMED SERTRAND-OUVAL [Fr.]: Forum Horizon, 1- (45-08-57-57); Pathé Marignan-Concorde, 9- (43-59-92-82); Pethé Frençais, 9- (47-07-33-88); Fauvetta Sis, 13- (47-07-55-88); Les Montparnos, 14- (43-27-62-37); Pathé Wepler II, 18- (46-22-47-94); Le Gembetts, 20- (48-36-10-96).

LA MORT O'UN MATTRE DE THÉ (Jep., v.o.) : Espace Seim-Michel, 6- (44-07-20-49). NAVY SEALS (A., v.o.) : George V. 8-(45-62-41-46)

. 48-85). NIXITA (Fr.) : Elysées Lincoln, 8- (43-.59-38-14) : Les Monsparnos, 14- (43-27-52-37).

27-52-37].
NUIT ET JOUR (Fr.-Bel.-Suis.): Ciné
Basubourg, 3- (42-71-52-36); Les Trois
Luxembourg, 6- (46-33-97-77).
POINT BREAK (\*) (A., v.o.): UGC Danton, 8- (42-26-10-30); UGC Saintz, 8(45-62-20-40); v.f.: Paramourt Opéra,
9- (47-42-58-31); UGC Gobelins, 13(45-61-94-95); Pathé Montparnasse,
14-143-20-13-06 14- (43-20-12-06).

PRETTY WOMAN (A., v.o.): Cnoches, B (48-33-10-82).
PROSPERO'S BOOKS (Brit.-Hol., v.o.): Gaumont Les Halles, 1: (40-26-12-12): Gaumont Ders, 2: (47-42-60-33): Racine Odéon, 6: (43-28-19-68): Publicis Champs-Eiysées, 8: (47-20-78-23): La Bastille, 11: (43-07-46-60): Escurial, 13: (47-07-28-04): Gaumont Parriesse, 14: (43-35-30-40).
RAGE IN HARLEM (A., v.o.): Forum Oriem Express, 1: (42-33-42-25): 14 Juillet Odéon, 8: (43-25-59-83): UGC Montparriesse, 8: (45-63-18-16): Sept Parriessiens, 14: (43-20-32-20): v.t.: UGC Montparriesses, 8: (47-42-56-31).
RAOSAHEB (Ind., v.o.): Uropia, 5: (43-26-84-65). PRETTY WOMAN (A., v.o.) : Cinoches,

RIO NEGRO (Fr.-vénězušken, v.o.) : Latina, 4- (42-78-47-85). ROBIN OES BOIS PRINCE OES ROBIN OES BOIS PRINCE OES VOLEURS (A. v.o.): Forum Horizon, 11 (45-08-57-57); Geumont Opéra, 2- (47-42-80-33); UGC Oddon, 8- (42-25-10-30); Pethé Marignan-Concorde, 8- (43-59-82-82); UGC Normandie, 8- (45-63-18-16); v.f.: Rex, 2- (42-38-83-93); Bretagna, 8- (42-22-57-97); Pathé Français, 9- (47-70-33-88); Feuvertie, 13- (47-07-85-88); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); Pathé Montpemasse, 14- (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Wepler, 18- (45-22-48-01); Le Gambetta, 20- (46-38-10-96).

Wepler, 18- (45-22-48-01); Le Gam-betts, 20- (45-38-10-96). LE ROI DES ROSES (All., v.o.): Epés de Bots, 5- (43-37-57-47). SAILOR ET LULA (\*) (Eint., v.o.): Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Studio Gelanda, 5- (43-54-72-71).

SEXE. MENSONGES ET VIDEO (A.. v.o.) : Ciné Besubourg, 3- (42-71-52-36) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09).

Zo-19-09).

LE SILENCE DES AGNEAUX (\*\*) (A., v.o.): UGC Triomphe, 8- (45-74-63-50); Les Montpartos, 14- (43-27-52-37); Grand Psvois, 15- (45-54-46-85).

SIMPLE MORTEL (Fr.) : Lucemaire, 6-(45-44-57-34) : Pethé Marignen-Concorde, 8 (43-59-92-82).

Concorde, 8: (43-59-92-82).

LA TENTATION OF VENUS (8rit., v.o.): Forum Horizon, 1: (45-08-67-57); 14 Juillet Odéon, 6: (43-25-56-83); Pathé Marignan-Concorde, 8: (43-59-92-82); UGC Bientiz, 8: (45-82-20-40); Gaumont Alésla, 14: (43-27-84-50); 14 Juillet Besugrende, 15: (45-75-78-79); Bienvenüe Montparrasse, 15: (45-44-25-02); Gaumont Convention, 15: (48-26-42:27); v.f.: UGC Opéra, 9: (45-74-95-40).

THE VOYAGER (All-Fr-Gr. v.o.): UGC

THE VOYAGER (AT.-R.-Gr., v.o.): USC Oenton. 8- (42-26-10-30); USC Triamphe, 8- (45-74-93-50).

George V. 8 (45-52-41-45); Mistral, 14 (45-39-52-43).

TORCH SONG TRILOGY IA. v.o.): Ciné Beaubourg, 3- [42-71-52-35]; Le Berry 28bre, 11- [43-57-51-55]. LES TORTUES NIRLIA II JA., v.E.1: Cub Gaumont (Publics Marignoni, 8: (43-59-31-97); Seint-Lembert, 15: [45-32-

91-68).
TOTO LE HÉROS (Bel.-Fr.-All.1: Cmé 6 saubourg. 3- (42-71-52-36); UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94); Les Trois Balzac, 8- (45-61-10-60); La Bastille, 11- (43-07-48-80).
TROUBLES (A., v.o.]: Gaumont Les Halles, 1- (40-28-12-12); Rex, 2- (42-36-83-93); 14 Juliet Odéon, 5- (43-25-59-83); Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); 14 Juliet Bastille, 11- (43-57-90-81); 14 Juliet Bastille, 15- (45-76-79-79); v.f.: UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-69).

43-43-01-691 TWENTY ONE (A.-Brit., v.o.) : Gau-

TWENTY ONE (A.-Brit., v.o.): Gaumont Parmasse, 14- (43-35-30-40).

UNE ÉPOQUE FORMIDABLE... (Fr.).

UGC Rotonde, 8- (45-74-94-94):

George V. 8- (45-62-41-48).

URGA (Fr.-Sov., v.o.): Gaumont Les
Nalles, 1- (40-26-12-12): Gaumont
Opéra, 2- (47-42-80-33): Pathé Hautefeuille, 8- (46-33-79-38): Gaumont
Champs-Elyaées, 8- (43-59-04-67): 14
Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81): UGC
Gobelins, 13- (45-81-94-95): Gaumont
Alésie, 14- (43-27-84-50): Miramar,
14- (43-20-89-52): Kinopanorama, 15(43-08-50-50): UGC Maillot, 17- (4088-00-16),
LA VIE OES MORTS (Fr.): Latina, 4-

LA VIE OES MORTS (Fr.) : Latina, 4 (42-78-47-86).

LA VIELLE QUI MARCHAIT OANS LA

Pethé Montparnesse, 14 (43-20-12-06); Parhé Clichy, 18 (45-22-46-01).

Y A.T.IL UN FUC POUR SAUVER LE PRÉSIDENT 7 (A., v.o.): Ciné Beau-bourg, 3- (42-71-52-38); UGC Danton, 6- (42-25-10-30); UGC Normande, 8-(45-63-16-16); -v.(... Rex. 2- (42-36-(45-63-16-16);-v.(... Rex, 2° (42-36-63-83); UGC Montpartasse, 6° (45-74-94-94); Peramount Opéra, 9° (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12° (43-43-01-56); UGC Gobeline, 13° (45-61-94-95); Misural, 14° (45-39-52-43); UGC Convention, 15° (45-74-93-40); Pethé Clichy, 18° (45-22-46-01); Le Gembatta, 20° (46-36-10-96).

LES YEUX O'UN ANGE (A., v.f.) Pathé Wapter R, 18- (45-22-47-94). LES SÉANCES SPÉCIALES A BOUT DE SOUFFLE (Fr.): Les Trois Luxembourg, 6- (48-33-97-77) 12 h. AKIRA (Jap., v.o.): Grand Pavois, 16-(45-54-46-85) 16 h 30.

ALEXANDRE NEVSKI (Sov., v.o.):
Seim-Lambert, 15- (45-32-91-68) 19 h.
ARIZONA JUNIOR (A., v.o.): Epée de
Sois, 5- (43-37-57-47) 22 h.
BAGOAD CAFÉ (A., v.o.): Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 21 h. LE BEAU MARIAGE (T.) : Declisit, 14-(43-21-41-01) 17 h 10.

81.ADE RUNNER (7) (A., v.o.): Grand Payois, 15- (45-54-48-85) 20 h. BRAZIL (Brit., v.o.) : Studio Galande, 5-(43-54-72-71) 20 b 10. LE CHAGRIN ET LA PITIÈ (All.-Suis.) : Reflet Logos II, 5- (43-54-42-34) 12 h 05. LA CITÉ DES FEMMES (t., v.o.) : Su-

LA CITÉ DES FEMMES (t., v.o.): Studio Galande, 5: (43-54-72-71) 18 h. LE DÉCALOQUE 10, TU NE CONVOITERAS PAS LES BIENS D'AUTRUI (Pol., v.o.): Reflet Médicis Logos selle Louis-Jouvet, 5: (43-54-42-34) 12 h. LE OÉCALOQUE 9, TU NE CONVOITERAS PAS LA FEMME D'AUTRUI (Pol., v.o.): Reflet Médicis Logos selle Louis-Jouvet, 5: (43-54-42-24).

DERSOU OUZALA (Sov., v.o.): Scintlambert, 15: (45-32-91-68) 21 h.

LES DIABLES (\*\*) (Brit., v.o.): Accetons, 5: (46-33-85-85) 12 h.

OIEU VOMIT LES TIÈDES (Fr.): Utopia, 5: (43-26-84-85) 16 h. DIEU VOMIT LES 11220. pia, 5: 143-26-84-85) 16 h. L'EXPÉRIENCE INTEROITE (°) (A., 18: 445-54-48-85)

v.o.) : Grand Pavois, 18 (45-54-4 15 h 30, 20 h. L'EXTRAVAGANT MR RUGGLES (A., v.o.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68)

LA FEMME FLAMSEE (\*\*) (All., v.o.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71) 16 h 20. L'HOMME BLESSÉ (7) (Fr.) : Ciné Beau-bourg, 3- (42-71-52-36) 10 h 50.

HOTEL OU NORD (Fr.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-61-68) 17 h. HUSBANDS (A., v.o.): Accelone, 5-(45-33-96-86) 15 h 40. L'INCINÉRATEUR DE CADAVRES (rchèque, v.o.) : Accetone, 5- (46-33-86-86) 13 h 50. JE T'AIME, MOI NON PLUS (") (Fr.) :

Ciné Besubourg, 3- (42-71-52-38) 11 h. LE JOUR DES ROIS (Fr.) : Denfert, 14 (43-21-41-01) 13 h 50. LE JUGE ET L'ASSASSIN (Fr.) : Epéc de Bois, 5- (43-37-57-47) 12 h. LABYRINTHE DES PASSIONS (Esp., v.o.): Studio des Uraulmes, 5- (43-26-19-09) 22 h 15.

LOLITA (Brit., v.o.) : Denfert, 14- (43-21-41-01) 16 h. THELMA ET LOUISE (A., v.o.) : Forum MACBETH (Brit., v.o.) : Studio des Orient Express. 1. (42-33-42-26) : Ursulnes, 5-(43-26-19-09) 16 h.

MAUVAIS SANG (Fr.): Ciné 8eau-bourg, 3- (42-71-52-36) 10 h 40. 1984 (Brit., v.o.): Studio des Ursulines, 5- 143-28-19-091 20 h 10.

LE MONDE SELON GARP /A. v.o.l GRANDE SELON GARP (A. v.o.):
GRAND PAVOIS, 15- (45-54-48-85): 22 h.
NOLA DARLING N'EN FAIT QU'A SA
TETE (A. v.o.): Images d'ailleurs, 5[45-87-18-09]: 16 h.
PASSION [Fr.): Républic Cinémas, 11-

(48-05-61-33) 22 h. LE PORTEUR OE SERVIETTE (It.-Fr., v.o.]: Utopia, 5: (43-26-84-65) 16 h.
PRENDS L'OSEILLE ET TIRE-TOI (A.,
v.o.): Refier Logos H, 5: (43-54-42-34)
12 h 10.
4 AVENTURES OF REINETTE ET
MIRASELLE (Fr.): Denfert, 14: (43-2141-01) 15 h 20.

LES QUATRE CENTS COUPS (Fr.) Les Trois Luxembourg, 5- (46-33-87-77) 12 h.

12 h.
QUERELLE ("") (Fr. All., v.f.) : Studio
Galande, 5\* (43-54-72-71) 22 h 30.
REVENGE (A., v.o.) : Studio des Ursulines, 5\* (43-26-19-09) 12 h.
SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Brit.,

y.o.j : Studio des Ursulines, 5º (43-26-19-09) 14 h 15. STRANGER THAN PARAOISE (A.-All., v.o.) : Utopia, 5º (43-26-84-65) 22 h. TAXI ORIVER (") (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) 17 h 30. THELONIOUS MONK (A. v.o.) :

Z2 h. LE VENT (malien, v.o.) : Images d'ail-leurs, 5- (45-87-16-09) 14 h. YEELEN (malien, v.o.) : Images d'ail-leurs, 5- (45-87-18-09) 20 h.

LES GRANDES REPRISES

ARSENIC ET VIEILLES OENTELLES (A., v.o.) : Denfert, 14 |43-21-41-01). L'ASSASSIN HABITE AU 21 (Fr.1 : Elysees Lincoln, 8- (43-59-35-14). LES CADAVRES NE PORTENT PAS OE COSTARD (A , v.o.) Studio des Ursulines, 5- |43-28-19-09).

DEUX TÈTES FOLLES IA , v.o.) : Acuan Christine, 5- (43-29-11-30). EASY RIDER [A., v.o.] : Cinoches, 5-(46-33-10-82) FANTASIA (A.) : Cmoches, 6- (46-33-

GLORIA (A., v.o.) ; Les Trois Luxem-bourg, 8- (46-33-97-77). LADY FOR A DAY (A., v o.): 14 Julies sse, 8- 143-26-58-00).

MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS (Bot., v.f.): Hollywood Boule-vard, 9- (47-70-10-41). MINNIE ANO MOSKOWITZ (A., v.o.) : Auton Christina, 6- 143-29-11-30). MODERATO CANTABILE (Fr.): Europa Penthéon jex-Reflez Panthéon), 5- 143-54-15-04),

PINK FLOYO THE WALL (Brit.-A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). LES QUATRE FILLES DU OR MARCH

(A., v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6-146-33-97-77). SUNSET SOULEVARO [A., v.o.] : Action Rive Gauche, 5- (43-29-44-40), LA VIE PASSIONNÈE OE VINCENT VAN GOGH (A., v.o.) : Sept Parnas-siens, 14- 443-20-32-20).

**THEATRES** 

#### **SPECTACLES NOUVEAUX**

Las jours de première et de relache sont indiqués

METRAL FAMILY. Grand Théatre d'Edger (43-20-90-08) (dlm.) 20 h 15; sam, 16 h (9). LA FAMILLE SCHROTFFENSTEIN. Namerre, Théitre per le Bas (47-78-70-88) (dim., km.) 20 h 30 (9). LES LECTURES DU STUDIO. Athénée-Louis-Jouvet (47-42-87-27). Seils C. Bérard (dim., lun.) 16 h 30

(9). ÉTÉ ET FUMÉE, Runois, Arc en Ciel. théitre de Rungis (4S-60-54-33) (dim. soir., lun., mar.) 21 h; dim.

OLABLOGUEMENT VOTRE, Bateau-(40-51-84-53) (dim., lun., mar.)

20 h 30 (3).
ELIE SEMOUN ET OIEUDONNE
M'BALA. Grand Théâtre d'Edgar
(43-20-90-9) (dim.) 22 h (3).
UN PRÉNOM O'ARCHIDUC. Théâtre Renaud-Serrault (42-56-60-70) (dim. soir, km.) 20 h 30 ; dim. 15 h (9). Y A-T-IL UN COMMUNISTE DANS

LA SALLE? Covesu de la République (42-78-44-45) (dim. soir, km.) 21 h.; dim. 15 h 30 (9). CRESSION QUI S'EN DEDIT. Deux Anes (46-06-10-26) (dim. soir, lun.) 21 h : dim. 15 h 30 (12). PAT ET SARAH. Meraie (42-78-03-53) (dim.) 21 h (11). MARILYN MONTREUIL, Théars

national de Chaillot (47-27-81-15) (dim. soir, lun.) 20 h 30 ; dim. 16 h (12). LES MISÉRAGLES. Mogador (48-76-04-04) (dim. soir, lun.) 20 h 30 ; san., dim. 15 h (12). LES ÉPHÉMÈRES. Rosseu-théâtre

BOBINO (43-27-75-76), Cinémaniac, one man show d'una tête à claps : 18 h 30. CAFÉ OE LA GARE (42-78-62-61). No CAFE OE LA GARE (42-78-62-61). NO Woman's Land: 20 h. CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE (45-68-38-89). Violences, un digrique, Corps et tentations: 20 h 30. COMÉDIE-FRANÇAISE (40-15-00-15). La Tragétie du roi Christophe: 20 h 30. OAUNOU (42-81-68-14). Couaci le Grand Orchestre du Spiendid: 20 h 45.

EDGAR (43-20-86-11). Les Feux Jetons: 20 h 15. Les Babas cadres: 22 h.
ESPACE PIERRE CARDIN (42-85-27-41). Mères, portraits : 20 h 30. GRAND THÉATRE D'EDGAR (43-20-90-09). Métral Femily : 20 h 15. Eles Semoun et Disudonné M'Bels : 22 h. GUICHET MONTPARNASSE 143-27-88-81]. Les Dactylos: 19 h. Une femme seule: 22 h 15.

HOPITAL ÉPHÉMÈRE (46-27-82-82). HOPETAL EPHENNER PG-27-52-521. Archangékis: 20 h 30. HOTEL DE SULLY (44-61-21-50). Quel-ques Heures de l'Heptaméron: 20 h 30. HUCHETTE (43-26-38-99). La Cantarice chauve: 19 h 30. La Leçon: 20 h 30. Poète à New York: 21 h 30. LE FUNAMBULE THÉATRE-RESTAU-RANT (42-23-88-83). Complainte pour

The state of the s

(42-71-30-20) (dim. soir, lun.) 20 h 30; dim. 18 h (13). L'ENTRETIEN OES MÉRIOTENS. Théâtre national de l'Odéon. Petite salle (43-25-70-32) 16 h 30 (15). FANTASIO. Nanterre. Théâtre des Amandiers (47-21-18-81) (dim. soir, lun.) 20 h 30; dim. 16 h (15). JEUX DE LANGUES (THÉATRE EN APPARTEMENT), Malakoff (théâtre en appertement) (46-55-43-45) 16 h (15).

LIGERTINE, Guichet Monzoamasse (43-27-68-61) 20 h 30 (15). LA MAISON D'OS, Grande Arche de la Oéfense (42-96-96-94) (dim.) 20 h 45 (15).

CALIGULA. Théâtre 14 - Jean-Mamu (45-46-49-77) (dirp. soir. CHAMSRE 106. Poche-Monty nasse (45-48-92-97) (dim, soir, kin.) 21 h ; dim. 16 h (15). LES OACTYLOS. Guichet Montperneses (43-27-88-61) (dim.) 16 h

(14). OES GASOUINS ET OES HOMMES. Sobigny. Maison de le culture (48-31-11-45) (dim. soir, lun.) 21 h; dim, 18 h (16). THEATRE SIAH BAZI OF TEHERN. Bouffes du Nord (46-07-34-50) (dim. soir, lun.) 20 h 30 ; dim. 15 h (15). LA NUIT OE L'IGUANE. Aubervi-liers. Théâtre de la Commune. Centre dramadque nationel (48-34-87-87) (dim. soir, lun.) 20 h 30 ; dim. 16 h

(16). LE MÉTÉORE, Œuvre (48-74-42-52) (dim. soir, lun.) 20 h 45 ; dim. 15 h LA DAME AUX CAMÉLIAS. Espace Acteur (42-52-35-00) (dim. soir, lun) 20 h 30 : dim. 15 h. (mise en scène J.-C. Terrade).

LUCERNAIRE FORUM (45-44-67-34). Petite selle. Poèmes voyous : 20 h 15. Théâtre noir. Le Petit Prince : 18 h 45. Théâtre rouge. Une seison en enfer : 18 h 30. Medemoiselle Elee : 20 h. Joseph er Nadlejda ou Théâtre au Krem-lin : 21 h 30. MARAIS (42-78-03-53). Par et Sarah :

PALAIS DES GLACES (PETIT PALAIS) (48-03-11-36). Chantal Lades-eou : 20 h 30. PALAIS ROYAL (42-97-59-61). Valérie Lemercier au Palais Royal : 20 h 30. RENAISSANCE (42-08-18-50). L'Eloge

THE SWEENY (48-87-68-37). Wax Museum et Here 'e Herbie : 20 h. THEATRE DE LA MAINATE (42-08-83-33). Le Fou de Bassan : 20 h 30. THÉATRE DE MÉNILMONTANT (40-09-88-75). L'Oiseau à l'envers : 20 h 30.

THÉATRE OF NESLE (46-34-61-04). Cours de danse pour adultes et élèves avancée : 18 h. Les Gastronomades : 20 h 30. Notil Hardy : 22 h. THÉATRE MODERNE (48-74-10-75). Marman n'est pas contente : 20 h 45. TOURTOUR (48-87-82-48). Le Chariot : 20 h 30. Un sucre ou pas du tout 20 h 45.

Yous n'êtes pas encore parti en vacances...

DIEP non plus! 萬珍樓

ou le plus grand restaurant asistique à Paris, avec 350 places, dans un décorsonapteurs, comme à Hong-Kong, An déjeuner : « MENUS EXPRESS » 72 et 88 F. Cuinine à la vapeur présentée sur chariot (une entrée, un plat, un dessert). Si vous « optes » chinois (finits de seer sux pâtés de soja, nam, pinces de crabe farcise). Si vous choisisses « thellandais » (crevettes à la cirronnelle, moules sautés su busilie, calamare farcis, raviolis sux alterous de requim). Si vous préfères choisir parmi la carte qui est impressionnante, le choix est vaste comme le restaurant « OIEP » (turo et canard en heignets, pâtés de soja croussillant, en papillote, travers de pore sautés à la façon « Kim Do », la foudue, la maraite de positrine d'agnessa, le canard laqué, etc., Vivier de languastes. Air conditionné. Et aussi doublement installé sux Champe-Elysées ; même famille.

DIEP à l'Opéra, 28, rue Louis-le-Grand (24, Tél. : 47-42-31-58 & 94-47.

DIEP 22, rue de Ponthieu (8). Tél. : 42-56-23-96.

DIEP 55, rue Pierre-Charron (64). Tél. : 45-63-52-76.

DIEP 55, rue Pierro-Charron (8-). Tel. : 42-56-23-96.

DIEP 55, rue Pierro-Charron (8-). Tel. : 45-63-52-76.

Cet trais restmirants soul ouverts tons les journ. Service assuré jusqu'à minuit.

Parking à proximité.

Le Monde 1 12015 A To sport the second sec

(1,1,2,3,3,3,5,3,4,4)

.... Ges eusanah

## COMMUNICATION

L'audiovisuel et la politique des quotas

## « Nous devons protéger notre culture » déclare M. Georges Kiejman

tection de notre culture : je ne veux pas que, demoin, mes filles (...) pas que, demoin, mes filles (...) oient un comportement de vie foçonné por le chewing-gum, le Coca-colo et une certaine forme de violence; je veux qu'elles s'intéressent encore à ce qui fait le patrimoine fronçais », a décleré, dimanche 13 octobre à l'émission « Le grand jury RTL-le Monde », M. Georges Riejman, mioiatre délèmité à la communication.

délègué à la communication.

« Je suis portison d'un régime équilibre qui permette aux télévisions privées, et bien sûr publiques, de trouver l'équilibre finoncier et d'assurer des programmes», a expliqué l'ancien avocat, eo assurant que «le ministre est parfaitement fonde à fournir des orientations : mointenir en Fronce la diffusion d'un nombre suffisant d'auvres qui traduisent lo culture fronçaise ».
« C'est ce qu'exprime la fameure politique des quotas (...) : les quotas loitiers sont une monière d'imposer une diminution de la production; pour lo télévision, les quotas sont au contraire une monière d'imposer

critiques qu'il a adressees, lors du MIP-Com (le Monde daté 13-14 octobre), à M 6 - chaîne dont la Compagnie luxembour-geoise de télédiffusion (CLT), qui contrôle RTL, est l'un des princi-paux actionnaires -, le ministre a explique son ettitude à Caones « por une certaine déception ». « Je pensais que dans le cadre des nègoclotions sur les quotas, les dirigeants des chaînes alloient montrer leur bonne volonté, par exemple en me donner l'assurance que, sans arriver ou plafond de quotas que souhaitait le gouvernement, lis étolent prêts à accroître singulièreeurs investissements», a noté M. Kiejman, doot e lo porte est toniours ouverte; si les dirigeants des telèvisions me deçoivent moins demain, nous verrons ».

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL :

15, RUE FALGUIÈRE

75501 PARIS CEDEX 15 Tel. : (1) 40-65-25-25

Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.806F

Edité par la SARL le Monde

Durée de la société :

cent ans à compter du 10 décembre 1944

Principaux associés de la société :

Société civile

Association Hubert-Beuve-Méry

Société anonyme des lecteurs du Monde

Le Monde-Entreprises,

M. Jacques Lesourne, gérant,

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395-2037

PRINTED IN FRANCE

Renteignements sur les microfilms et index du Monde su [1] 40-66-29-33

460 F

1 620 F

3 mois

6 mois

PP.Paris RI

Adresse:

100 Tage

**ABONNEMENTS** 

. place Hubert-Benne-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tel.: (1) 49-68-32-91

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande.

Pour vous abonner, renvoyez ce bulletin accompagné de votre

règlement à l'adresse ci-dessus

ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Le Monde

ministre a indique qu'il appartenait eu Parlement de décider d'introduire une deuxième coupure publi-citaire dans les téléfilms (mesure réclamée per les téléviaiooa privèss), et que « le gouvernement n'en fero pas une maladie ». Pour autent, assure M. Kiejmao, « ce n'est pas en permettant demain une deuxième coupure publicitaire que les recettes à se partager suffiront à foire vivre toutes les chaînes», car etout le monde admet qu'il y o une chaîne de trop sur le marché (...). J'essaie de foire odmettre aux chaînes le bien-fande de mon souci

de protèger les œuvres fronçaises et

dant d'être un a liberticide ».

Une thèse qu'il avait développée à propos de la loi de 1881 sur la presae, eo clôturant, samedi 12 octobre, le douzième congrès netional de la presse française à Montpellier, eLe président de la République lui-même a dit qu'on ne toucherait pas à la loi de 1881. Cette loi est excellente dans son architecture generale », a déclaré M. Kiejman eu « Grand Jury ». En évoquant cette loi, qui a notamment pour objet de protéger les journalistes mais aussi de définir.

les abus qu'ils peuvent éventuellement commerce (comme la diffamation ou l'injure), le ministre de la communication a indiqué qu'il o'existait « aucun projet de réforme législatif, ni dans les cartons du ministère de la communication ni dans ceux de la chancellerie».

Mais a la presse oujourd'hui o beaucoup plus de pouvoirs, parce qu'elle est diffusée plus largement, en particuller grâce à la télévision et à la radio », a fait remarquer le ministre. a Loissez-moi esperer qu'un jour tout le monde sera d'accord, non pas pour bouleverser la loi de 1881, mais pour en faire la

## Les présidents de chaîne renouvellent leurs critiques contre le projet de loi

de notre envoyé spécial

La culture, vrei ou faux problème? Dimanche 13 octobre, su MIPCOM (Marché international des programmes de télévisioo), M. Patrick Le Lay, PDG de TF 1, a tranché. Il a estimé qu'il était e ridicules de croire que les quotes de production que le gouvernement enteod imposer aux chaîces a allaient souver la culture ». «Le problème est avant tout politique», a-t-il ajouté. Pour le patron de TF1, le pouvoir politique (« qu'il soit de droite ou de gauche») n'errive pas à renoncer à l'idée de controler la télévision. Si M. Georges Kiejman, ministre de la communication, a violemment pris à partie M. Jean Drucker, PDG de Bien décidé à ne pas décéder seos réagir, M. Hervé Bourges, PDG d'Antenne 2 et FR3, a profité M 6 lors de son discours d'inauguration du marché (le Monde daté 13-14 octobre), a estimé M. Le Lay, c'est parce que «la petite chaîne qui

ADMINISTRATION:

, PLACE HUBERT-BEUVE-MERY

94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Tél. : (1) 40-65-26-25

Télécopieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311F

15-17, rue du Colonel-Pierre-Avia 75902 PARIS CEDEX 15

Tel.: (1) 46-62-72-72 Telex MONDPUB 634 128 F

TOMER: 46-42-95-73. - Societé Minite la SARL le Mondret de Médias et Répes Estrope SA

Le Monde

TÉLÉMATIQUE

Reproduction inserdite de tout article, sauf accord avec l'administration

SUISSE-BELGIQUE AUTRES PAYS LUXEMB-PAYS-BAS Voic sociale-CEE

572 F

1 123 F

2 086 F

sez 36-15 · Tapez LEMONDE ou 36-15 · Tapez LM

796 F

1 560 F

la Cinq. «Ils refusent d'obtempèrer, alors on leur rentre dedans.»

Le PDG de TF I affirme qu'e il n'appartient pas à l'Etat de contrôler l'Information ou de produire des documentaires. (...) C'est un motre-ment inéluctable : les programmes marginaliseront les télévisions publiques. » Déclarations que M. Silvio Berlusconi, PDG du groupe Fininvest, fait siennes. Elu « Homme de l'année » lors du MIPCOM, le magnat de la télévision italienne a prédit lui aussi la mort commerciale des télévisions publiques, «Avant la fin de la décennie, la télévision sera dans les mains d'exploitants et de groupes prives », a-t-il déciaré lors d'une conférence de presse.

de cette manifestation pour récla-mer, un aussi, une simplification de la règle des quotes. Le mécanisme

des œuvres originales françaises à 15 et 20 % du chiffre d'affaires»; a-t-il déclaré. Bien que les parle mentaires n'aient pas à se prononcer sur le problème des fictions et de la seconde coupure publicitaire, M. Bourges a toutefois rendu publiques quelques revendications. Après avoir exprimé son scepticisme sur la capacité de la Cinq et de M6 à produire plus d'œuvres originales si l'autorisation d'introduire une double coupure publicitaire leur était accordée - « Une saine gestion ne les conduira-t-elle pas d'abord à profiter de ces recettes pour rétablir leur equilibre financier?» -, il a réclamé que des interruptions publicitaires multiples puisseot être effectuées sur les variétés, les jeux, voires les séries étrangères qui ont été conçues

Y. M.

### MOTS CROISÉS

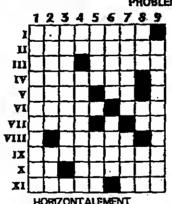

HORIZONTALEMENT 1. Ne s'occupatent pes de la bagatelle. - II. Un meuble qui ne

fait pas le mois. - Ill. Se dore au soleil. Qui s pris de mauvais plis.

- IV. Sarait inutile si l'on n'aveit pas de besoine. - V. Mot évitant une répétition. Coule en France. -VI. Fut un grand port. Est généralement réservée pour les grands événements. - VII. Physicien fran-çaia. Vieille ville. - VIII. Nous donne son duvet. - IX. N'est pes une femme de ressources. - X. Le dieu de la Bible. Peut être évoquée quand on parle de la retraite. - XI. Qui ne déreisonne pas. Un

point d'union. VERTICALEMENT 1. Utilisés par ceux qui veulent se cacher pour écrire. - 2. Un nouvel essor. Seint-Louis, per example. - 3. Complètement dis-

Tous les jours

du lundi 14 octobre

au veodredi 18 octobre inclus.

9h à 12h/14h à 18h.

## PROBLÈME Nº 5628

dans ce but:



Orageuse, - III. Avoine. Notaires. - IV. Si. Sion. Titra. - V. Ver. Monfales, - VI. Ere. Sisal. Omis. -VII. Ci. Besoin. Est. - VIII. Unis. Ego. Unsu. - IX. Dons. Runes. Is. - X. Milo. Elders. - XI. Devancer. Erre. - XII. Oui. Nanar. Ger. - XIII. IIs. Elève. Draps. - XIV. Geta. Mue. Poire. - XV: Enter. Gonades. Verticalement

1. Ahasvérus, Doigt. - 2. Levier. Maula. - 3. Pro. Récidivista: -4. Isis. Isola. An: - 5. Nénies, Nonne. - 6. iseo. Ibis. Calme. 7. Se. Géneur. - 8. Ton. Maser. Reve. - 9. Erotologue. Ré. -10. Satin. Ionie. Po. - 11. Gation. Edradon. – 12. Belram, User. Ría. – 13. Ouralien. Regard. – 14. Ise. Essais. Epée. – 15. Ses. Tus. Ers. GUY BROUTY

Edité per la SARL Le Monde Comité de direction : Jacques Lescume, gérant directeur de la public Bruno Frappat, directeur de la rédacti Jacques Guiu, directeur de la gestion Manuel Lucbert, secrétaire général

Rédecteurs en chef .: Jacques Amairic, Jean-Marie Colombani, Robert Solé (soljonts su directeur de la rédection) nas Ferenczi, Philippe Herreman, Jacques-Françoin Sim

Daniel Vernet.

Anciens directeurs :

Hubert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985), André Fontaine (1985-1991)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL: 15, RUE FALGUTÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur: 40-65-25-99 ADMINISTRATION:

1. PLACE HUBERT-BEUVE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél. (1) 40-65-25-25
Télécopieur: 49-60-30-10

M. et M= Bernard Josien,
 M. et M= Jean-Pierre Josien

et leurs enfants, Mª veuve René Josien, ont la tristesse de faire part du décès de

Mª Marie-Louise JOSIEN. professeur, directeur de recherche au CNRS (E.R.), chevalier de la Légion d'honneur, commandeur des Palmes académiques,

Une messe de requiem sera dite à son intention, le vendredi 18 octobre, à

18 heures, en l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Clamart (Hants-de-

Seine). La défuote ayant fait don de son

. - Les nombreux collègues et amis des aniversités de Bordeaux-l et de

Paris-VI ainsi que du CNRS font part du décès du

professeur Marie-Louise JOSIEN,

oui s'est éteinte à l'âge de quatre-vingt-

six ans à la Maison Saint-Joseph de Clamart, où elle s'était retirée.

Ils convicot pour uo dernier hom-mage à une célébration religieuse qui aura lieu en l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Clamart (Hauts-de-Seine), le vendredi 18 octobre 1991, à

Et tous les amis, ont la douleur de faire part du décès de

Pierre LESPINE.

qui sera inhumé le 16 octobre 1991 au cimetière de Mérigase, à 11 heures.

- Me Christiane Mauve,

M. et M= Raymond Servière,

Michel SERVIÈRE.

survenu subitement le.7 octobre 1991.

L'inhumation a en lieu dans la plus

- Ses amis out la grande tristesse de faire part du décès de

Michel SERVIÈRE,

- L'université de Rouen (Haute-

Le personnel enseignant, technique, administratif, de service, de la faculté

Michel SERVIÈRE.

agrègé de philosophie, maître de conférences.

Ses enfants et petits-enfants, très touchés des marques de sympathie

qui leur out été témoignées lors du

Michel BARBA

présentent leurs sincères remer-

M= Claire Blanchet-Buis

Et sa fille Marie-Mathilde, Le général et M Georges Buis,

Ainsi que leurs familles, dans l'impossibilité de répondre à tous

les témoignages de sympathin qui leur ont été maoifestés, prient de trouver ici

Communications diverses

- Société des études renantennes

leurs sincères remerciements

Remerciements

tes parents, Catherine, François et Nelly,

- La mère, Le frère, Jean-Michel

ses enfants. Se famille.

ont la très grande du décès de

au cimetière d'Authezat.

survenu le 7 octobre 1991.

des lettres et sciences homais

survenu le 7 octobre 1991.

M- Michel Barba,

Naissances - CRIbert LENGUR

69005 Lyon.

M- Berthe BORSTCHEFF

mère de Catherine Borsteheff, survenu le 2 octobre 1991 à sor

M= Madeleine Savoyani, 3, rue Louis-Rolland, 92120 Montrouge, Tel.: 42-53-28-60.

- La Société des amis de l'île d'Aix a la profonde tristesse de fai la mort de son président,

le baron COUDEIN,

picusement décédé le 8 octobre 1991, La cérémonie religieuse a été célé-brée à Fouras, le 12 octobre, en l'église Saint-Gandens, suivie de l'inhumation dans le caveau de famille au cimetière de l'île d'Aix.

- Me Michel Cycman,

M. et M. Pierre Cyeman, M. et M. Albert-Guy Chokroun Frederic, Laurène, Charlotte

M. Michel CYCMAN.

survenu le 12 octobre 1991 à l'âge de

Les obséques astoot lieu mardi On se réunira à 11 h 30, à la porte principale du cimetière parisien de

Cet avis ricot lieu de faire-part.

- M. Bernard Fort, Les familles Fort et Fachon Les membres du groupe de Musiques vivantes de Lyon, font part do décès de

M= Bernard FORT, née Madeleise Fachon.

La messe de funérailles sera célébrée le mardi 15 octobre 1991, à 10 h 30, en l'église Saint-Bruno-des-Chartreux.

- Michele Hubert, son épouse, Martin et Nicolas, ses fits, Sa famille,

ont la douleur de faire part du décès de Jean-Claude HUBERT.

Les obséques auront lieu le mardi 5 octobre 1991, à 14 heures, au cimetière du Montparnasse, 3, boulevard Edgar-Quinet, Paris-14.

3. rue Campagne-Première, 75014 Paris.

**CARNET DU MONDE** 

## Renseitnements: 40-85-29-94

Tarif : la ligne H.T.

Abonnés et actiomaires 🗀 82 F maiest, diverses ..... 95 F

mardi 22 octobre 1991, à 17 h 15, saile VI du Collège de France, conférence de M. Jean Gaulmier, professeur émérite à l'université Paris-IV, sur « Renan et M. de Staël ».

conférence de M. J. Solsson, Cercle Erzent-Rezan, Société des gens de Jettres, hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg-Saint-Jacques, Paris-14, to mercredi té octobre 1991, de 17 heures à 19 heures. Entrée libre.

> Pour toutes vos commandes de fleurs Naissance, baptême, fiançailles, mariage et décès

Le Fleuriste de Vaugirard:

131, rue de Vaugirard,

Livraisons à domicile, Paris, banlieue et grande banlieue. 75015 PARIS Tél.: 47-34-56-09

**BULLETIN D'ABONNEMENT** HERMES Durée choisie: 3 mois 🛘 6 mois 🗆 PARIS Prénom: 24, FAUBOURG ST-HONORE PARIS & PRETA-PORTER VAROQUINERIE, CIRRES CRINTES GINTS CHAUSSURES, EPONCE Pays: Veutllez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerte

## METEOROLOGIE

Prévisions pour le mardi 15 octobre 1991 Beaucoup de nuages et quelques pluies, retour d'éclaicies sur l'Ouest

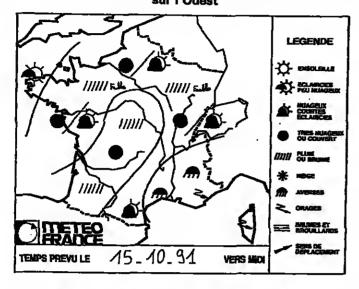

SITUATION LE 14 OCTOBRE 1991 A 0 HEURE TU

sur l'Ouest. - Le ciel sera déjà très nuageux au lever du jour sur les régions Nord-Quest, Bretagne, Norragions Nord-Quest, protagne, Nor-mandie, Picardie et Nord. Le vent de sud-ouest soufflera assez fort près de la Manche. Les premières pluies tou-cheront la Bretagne à la mi-journée, puis s'étendront l'après-midl vers l'inténeur, atteignant le soir les Charentes.

Sur le reste du pays la matinée sera

souvent grise et brumeuse puis des éclaircles se développeront toute la journée sur les négions de l'Est. Au contraire le soleil sera généreux sur le

Les températures seront comprises au lever du jour entre 5 et 8 degrés en général, jusqu'à 11 degrés près des côtes. L'après-midi, elles atteindront illes atteindron seront très faibles au sud de la Loire. 13 à 17 degrés sur le moitié nord. plus marquées au nord de le Seine et jusqu'à 19 degrés sur le sud du pays.

PRÉVISIONS POUR LE 15 OCTOBRE 1991 A 12 HEURES TU



| TEMPÉRATURES :<br>Valours extrême<br>le 13-10-1991 à 18 heures TU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s relevões                                                                             | entra                                                                         |                                             | le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14-10-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AJACCIO 21 14 0 BIARRITY 19 14 C BORDEAUX 17 13 C BORDEAUX 17 13 C BORRESS 20 11 N BREST 16 12 C CARN 18 9 N CHEEBOURG 17 12 P CLEMONT-FER 20 9 C DIJON 16 7 N CLEMONT-FER 19 10 8 LIMOGES 16 10 C LILLE 18 10 8 LIMOGES 15 10 C LILLE 18 10 8 LIMOGES 15 10 C NANCY 17 13 6 NANCY 17 13 6 NANCY 17 13 6 NANCY 17 13 0 NANCY 17 13 0 PARESHONTS 20 12 C PARESHONTS 20 12 C PARESHONTS 20 12 C BUT 11 C | TOURS PONTEA  ALGER AUSTER ATTÈNE BARCEL BERLIN BERLIN COPENB DAKAR DISHB DAKAR GENEVE | LES 17 E 29 AGUE 15 29 34 26 17 NG 28 L 21 | 24 X 00 0 0 0 X 7 X 0 0 0 0 0 X 7 X 0 0 0 0 | LUXEMBO MADRID. MARRAS MERICO. MILAN. MOSCOL KAIBOBO KEW YOR OSLO PÉXIN RODEJAN RODEJA | 17 DCB 24 18 11 10 13 13 13 14 17 7 MAI 25 15 DBB0 26 10 11 13 12 29 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 | 11 0<br>15 M<br>10 F<br>10 N<br>10 N<br>15 N<br>12 F<br>18 O<br>10 D<br>18 P<br>18 P<br>10 O |
| A B C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D<br>cici<br>degage                                                                    | N<br>cred<br>cred                                                             | ousts:                                      | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T<br>rempête                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #<br>neige                                                                                   |

(Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

## RADIO-TÉLÉVISION

**IMAGES** 

PIERRE GEORGES

## Lolita sur l'escarpolette

femme-enfant, une femme-oiseau se balance en siffiotant et en versant du parfum. Un gros chat, jaune lui aussi, rêve de croquer Lol(ta Peradia. Et le fantôme de Coco Chanel pose la main sur un flacon.

Trente aecondes, trente petites aecondes, pour un vrai chef-d'œuvre de publicité, un merveilleux petit conte poétique. Ce n'est pes vouloir faire de la pub à cette pub que de le dire. Mais simplement le constater : le bonheur, on parle de celui du téléspectateur, peut se nicher dans une cage dorée, dans une patite histoire sane presque de paroles et pourtant tallement bien dite

A cege est dorée. Une qu'on doit envier le telent du

La publicité à la télévision est partout, vieille ennemie familière, marée sans cesse montante qui

s'Impose, a'insinue, corrompt perfols, corrode souvent. La publiché est en terrain conquis, chez elle, nerf de la guerre et pompe à finences, patronne tyrannique des cheînes et de l'Audimet. Elle dicte les progremmes ou les choix, volant toujours eu secours du succès d'audience, quel qu'en soit le prix, même celui de la médiocrité. Elle est la fille indigne du cinéma, qu'elle entend saucissonner et Mais la publicité est aussi, et

plus souvent qu'on ne dit, une amie familière et plaisante, cur-sive et furtive, qui fait sourire ou rêver, s'évader ou vendre. Elle est l'ert récent et devenu irrem-pleçable du bref-métrage. Au point qu'une publicité nouvelle se remarque à l'écren tout sutent qu'une émission nouvelle. Et que centaines méritent d'entrer dans le patrimoine culturel du temps.

C'est le cas pour cette publicité Chanel, due, le mot n'est pas trop fort, au génie créateur de Jean-Paul Goude. Il falleit oser, pour un produit de loxe, réécrire et poétiser les avantures de Titi et Grosminet. Il fallait oser, pour promouvoir un parfum, mettre la beauté en cage, façon escarpolette, et prendre le risque de rompre evec la tredition des femmea reffinées et perfumées

Vanessa Paradis, Titi ou Lolita, comme l'on voudre, est venue chez Elkabbach. Comme elle fera demain, ou fait déjà, la une de eveit cette mine un rien bou-deuse, ce charme un peu trouble des femmes-enfente qui, dans certaines attitudes, rappeleit irré-sistiblement Brigitte Bardot à l'ère du tissu Vichy, Elle avait, excusez du peu, dix-neuf ans délà, une camière derrière elle, et bien des soucis d'adulte. Même que Gros-minat Elkebbech en fut tout

Les programmes complets de radio et da télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles > signalà dans « le Monde radio-télévision » ; o Film à éviter ; » On peut voir ; » Ne pas manquer ; » » Chef-d'œuvre ou classique.

## Lundi 14 octobre

TF 1



20.45 Téléfilm : Piège pour femme seule.
Une dangareuse ressemblance...
22.20 Magazine : Combien ca courte?
Invité : Philippe Bouvard.

20.45 Téléfilm : L'Alerte rouge.

22.40 Cinéma : Le Rideau déchiré, a Film américain d'Alfred Hitchcock (1966). Avec Paul Newman, Julie Andraws, Lila Kedrova. 0.45 Journal et Métén,

1.15 Magazine : Caractères. Spécial Claude Lévi-Strauss. Diffusé sur FR3 le 11 octobre.

20.45 Cinéme : La Jument verte.

23.30 Magazine : Ve y avoir du sport.

O,25 Journal, Météo et Sourse.

(2º pertie). Incendie de forêt le soir du bal du 14-Juillet.

FR 3

Film franco-italien de Claude Autant-Lara (1959). Avec Bourvil, Sandra Millo, Francis Blanche. 22.20 Journal et Météo.

22.45 Magazine : Océaniques.
Plerre Schaeffer, de Michel Huillard, Mémoire 1-Ingénieur et/ou artiste?

23.55 Magazine : Minuit en France.
Saint-Pétersbourg, pour qui sonne la gles-0.50 Musique : Carnet de notes. Sonate K 331 (2- mouvement), de Mozart.

**CANAL PLUS** 

20.33 Cinéma : Young Guns. 
Film sméricain de Christopher Cain (1988).
Avec Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips. 22.15 Flash d'informations.

22.15 Flash d'informations.

22.20 Cinema: Voir l'éléphant. \*\*
Film français de Jean Marbœuf (1990).
Avec Françoise Arnoul, Jean-Marc Thibault,
Bernard Menez.

23.40 Cinema: Le Wagon-lit de la mort. \*\*
Film américain de Douglas Curtis (1989).
Avec David Naughton, Judie Aronson,
Kevin McCarthy.

1.05 Cinema: Les Arnours célèbres. \*\*
Film: françaisude Michel Boisrond (1961).
Avec Brigitte Berdot, Philippe Noiret, Alain
Delon.

LA 5

20.50 Magazine : Les absents

ont toujours tort. Thems: Faut-il dialoguer avec le Front national? 23.00 Cinéma : Les Malheurs d'Alfred, m Film français de Pierre Richard (1971). Avec Pierre Richard, Anny Duperey, Pierre

20.35 Cinéma : Project X. ■

0.45 Le Club du télé-achat.

Film américain de Jonathan Kaplan (1987). Avec Matthew Broderick, Helen Humt, 9III Sadler.

22,25 Série : L'Heure du crime.

23.20 Magazine : Vénus. 23.50 Six minutes d'informations.

23.55 Magazine : Dazibao. 0.00 Magazine : Jazz 6. 2.00 Rediffusions,

LA SEPT

20.00 Documentaire; Joseph Brodsky, poète russe, citoyen américain. 21,00 Cinéma : Le silence est d'or. \*\*\* Film français de René Clair (1947).

22.25 Court-métrage : L'Apparition. 22.45 Court-métrage : La Joconde. 23.05 Documentaire : Salsa Opus 3.

FRANCE-CULTURE

20.30 L'Histoire en direct. 17 octobre 1961 : la guerre d'Algérie en plein Paris. Avec Pierre Vidal-Naquet, Mourad Oussedik, Jean-Luc Eineudi, Jean-Paul Brunet, Medhi Lallaoui.

21.30 Avignon 91. La voix de Robert Desnos.

22.40 Le Radio dans les yeux. L'actualité des arts plastiques.

0.05 Du jour eu lendemain. Avec Lorenz Etner (Géricautt, sa vie, son œuvre).

0.50 Musique : Code. Nocumes tuelles : eous le signe de Giono le lunaire.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (en direct de Leusanne): Séré-nade nº 6 en ré majeur K 239, Concerto pour plano et orchestre nº 22 en mi bémoi mejeur K 482, de Mozart; Symphonie nº 103 en mi bémoi majeur, de Haydn. 23.37 Poussières d'étoiles. Renseignements sur Apollon. Poèmes des rivages, de d'Indy.

#### Mardi 15 octobre

16.15 Feuilleton : Riviera. 16.40 Club Dorothée. 17.30 Série : 21 Jump Street.

18.25 Jeu : Une famille en or, 18.50 Feuilleton : Santa Barbara. 19.20 Jeu : Le Roue de la fortune.

19.50 Divertissement : Pas folles les bétes. 20.00 Journal, Tiarcé, Météo et Tapis vert. 20.45 Cinéma : Au revoir les enfants, mm m Film franco-silemand de Louis Malle (1987). Avec Gaspard Manesse, Raphael Fejto, Francine Recette. 22.40 Magazine : Ciel, mon mardi (

0.30 Journal, Météo et Bourse.

18.10 Série : Drôles de dames. 17.00 Magazine : Giga.
18.10 Jeu : Des chiffres et des lettres.
Demi-finale, à Antibes.
18.35 Magazine : Défendez-vous.
18.45 Série : Mister T.

19.15 Jeu : Question de charme. 19.40 Divertissement : Le Caméra indis-

crète. 20.00 Journal et Météo. 20.45 Mardi soir: Les Sorcières d'Eastwick, BB Film américain de George Miller (1987). Avec Jack Nicholson, Cher, Susan Saran-

22.50 Débat : Les Bonnes Affaires du Diable. 0.10 1. 2. 3. Théâtre.

0.15 La 25 Heure. 0.45 Journal et Météo. FR 3

15.00 Magazine : Musicales (rediff.). 15.00 Magazine : Zapper n'est pas jouer. 17.30 Jef. 17.30 Jef.
18.15 Magazine : Une pêche d'enfer. Invité : William Sheller.
18.30 Jeu : Questions pour un champion.
18.00 Le 19-20 de l'information.
De 19.12 à 19.35, le journal de la région.

20.00 Un livre, un jour.

20.00 Un livre, un jour.

Foligatio, de Nicolas de Crécy et Alexios
Tjoyas.

20.10 Divertissement : La Classe. 20.45 Téléfilm : Femme de voyou.
Une jeune femme amoureuse d'un voieur, de « tenir » . 22,20 Journal et Météo, 22,45 Merdi en France.

23.40 Magazine : Océaniques.
Pierre Schaeffer, de Michel Huillard. 2.
Mémoire 2-la recherche.
0.50 Musique : Carnet de notes.

**CANAL PLUS** 15.55 Cinéma : Young Guns. # Film américain de Christopher Cain (1988). 17.40 Dessin animé : Les Simpson. 18.00 Canaille peluche.

- En clair jusqu'à 20.33 -18.30 Ça cartoon. 18.50 Le Top. 19.20 Magazine : Nulle pert ailleurs. 20.30 Le Journal du cinéma. 20.33 Cinéma : Tuer n'est pas jouer. E Film britannique de John Glen (1987). Avec Timothy Dalton, Maryam d'Abo, Jeroen Krabbe.

Krabbe.

22.35 Flash d'Informations.

22.45 Cinéma : Docteur Petiot, se Film français de Christian de Chalonge (1690). Avec Michel Serrault, Pierre Romans, Zbigniew Horoks.

0.25 Cinéma : Halfaouine, l'enfant des terrasses, se Film franco-tunisien de Ferid Boughedir 1900

LA 5 15.50 Série : L'Enquêteur. 18.50 Youpi I L'école est finie, 18.15 Série : Shérif, fais-moi peur. 18.05 Série : Kojak. 20.00 Journal et Météo. 20.40 Journal des courses 20.40 Journal des Cotasses.
20.50 Cinéme : Le Jour de gloire, a film français de Jacques Beenard (1976).
22.40 Magazine : Ciné Cinq.
22.55 Téléfilm : Délice oriental. 0.25 Le Club du télé-achat. 0.45 Le Rallye des pharaons. 0.55 Journal de la nuit.

M 6 15.50 Magazine : Accusé de réception. 16.50 Série : L'Homme de fer. 17.40 Jeu : Zygomusic. 18.05 Série : Mission impossible

19.00 Série : Le Petite Maison dans la prairie.

19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série : Cosby Show. 20.35 Téléfilm : L'Île aux pirates. Outrre adolescents dans de folles aventures

22.20 Documentaire : 60 Minutes. Disparus.

23.15 Magazine : Le 6 Dimension. 23.45 Six minutes d'informations. ..

23.50 Magazine : Dazibao. LA SEPT

16.25 Documentaire : Living Music. The Ber-in Documentary. 17.25 Documentaire : Les Tambours d'hi-

19.00 Documentaire : Matissa voyage. 20.00 Documentaire : Cinémémo. 3. La fin de la guerre.

20.40 Série : Portraits d'Alain Cavalier. 3. La 21.00 Théstre : Le Soulier de satin. 23.55 Documentaire: Tambours battants.

FRANCE-CULTURE

20.30 Archipel science. Le nouvel Airbus.
21.30 Les Mots pour le dire. De la difficulté de la traduction. Débat avec Philippe Bouquet, Françoise Cartano, Jean-Pierre Carasso, Alicia Dujovne-Ortiz, Michel Lebrun, Bernard 22.40 Les Nuits magnétiques. Echos de pro-

0.05 Du jour eu lendernaim. Avec Hubert Haddad (Saintes beuverles).

0.50 Musique: Code. Noctumes et noctuelles: sous le signe de Glono le lungire.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 19 août lors du Festival de La Roque d'Anthéron): Children's Corner, suite bergamasque pour piano, de Debussy: Sonate pour piano n° 6 en ut mineur op. 13, Sonate pour plano n° 23 er fa mineur op. 57, de Beethoven; Mazurks en le mineur op. 57, de Beethoven; Mazurks en le mineur op. 33 n° 4, de Chopin, par ivan Moravac. piano.

Moravec, pieno.

23.07 Poussières d'étoiles. Plein ciel-Studio
116. Répertoire : Sous le regard d'un soleil
noir, de Ohomont.

#### Accord de principe sur le transit des camions dans les Alpes

M= Hanja Maj-Weggen, minis-tre neerlandais des transports et représentant de la CEE, et ses homologues autrichien et suisse sont parvenus, le 12 octobre, à un accord au sujet du transit des poids lourds à travers l'Autriche et la Suisse. Ces deux pays ont en effet une politique très restrictive à l'égard du trafic des camions, qui a explosé au cours de ces dernières années et a sérieusement aggrave la pollution. Ce protectior-nisme a provoque la colère des routiers, notamment italiens, D'autre part, certains pays de la Communauté européenne se refusaiont à accepter un «espace économique europeen » commun à la CEE et à l'Association européenne de libreéchange (AELE), à laquelle eppartiennent l'Autriche et la Suisse, tant que ces deux pays n'auraient pes accepté un compromis. Mª Maj - Weggen a refusé de divutguer les termes de l'accord auquel elle est parvenue afin d'en réserver la primeur aux ministres des transports des Douze, qui se réuniront pour l'apprauver le 21 octobre.

#### LESSENTIEL

#### SECTION A

Un entretien avec M. Jorge Sem

La crise yougoslava. Le voyage du pape au Brésil

Un appel de Jeen-Paul II contre

Rejet

en Algérie Une période d'Incertitude polini-

La convention nationale du PS M. Mauroy veut modifier le mode de scrutin législatif ...... 8-9 Les relations entre

la droite et l'extrême droite

· Le CDS veut être le « vaccin anti-Le Pen de l'opposition » • M. Poniatowski prône des e eccords de gestion a avec le

De la « décomposition » à la «recomposition» M. Raymond Barre plaide pour une econjonation des bonnes volon-

tés» à la tête de l'État ...... 10 Sports La Coupe du monde de rugby ; le Ralive dee Pharaons ; l'équips de Frence de footbell quelifiée pour le chempionnat d'Europe des

Jazz : le piano nouveau de Marcus Roberts.....

#### SECTION B

sur la politique économique du gouvernement ...... 18-19

Bull vaut 5,6 milliards de francs L'avis de la commission d'évalua-

#### CHAMPS ECONOMIQUES

 Tristes matières premières Les craintes caraibes . L'Australie ou la certe des mines e La ou l'individu . A travers les revues : « Chômege et corporatisme sociétal e ............ 21 à 24

Le débat sur l'audiovisuel

M. Kiejmen au «Grend Jury RTL-le Monde « et M. Le Lay à Cannes, deux evis opposés... 30

## Services Abonnements.. Loto sportif La télémetique du Monde : 3616 LEMONDE

Le numero da « Monde » daté 13-14 octobre 1991 été tiré à 514 824 exemplaire

## Le prix Nobel de la paix à M<sup>ne</sup> Aung San Suu Kyi dirigeante de l'opposition birmane

Le prix Nobel de la paix 1991 été attribue, lundi 14 octobre, à Ma Aung San Suu Kyi, dirigeante de l'opposition birmane. a pour son engegement en faveur de le démocratie et des

droits de l'Homme ». Elle avait rècemment été leuréate du prix Sakharov du Perlement européen le Monde du 11 iuillett.

Me Aung San Suu Kyi n'est pas ssurée de pouvoir vonir en décembre recevoir son prix Nobel de la paix. Elle est en effet en résidence surveillée depuis le 19 juillet 1989. Cette fille de l'un des fondateurs de la Birmanie indépendante - le général Aung San, assassiné peu de jours avant la proclamation officielle de l'événement, en 1947 - est la bête poire des militaires de son pays qui, ayant confisqué le pouvoir en 1962, sous la houlette du général Ne Win, ne l'ont guère tâché depuis lors, même après les symbole des aspirations à la démocratic de ses compatriotes birmans.

Née en 1945 à Rangoon, Aung San Suu Kyi a suivi ses études secondaires eux Indes, où sa mère avait été nommée ambassadrice. avant elle a complètées par des études de sciences politiques et économiques à Oxford, avant de travailler, de nombreuses annécs, aux Nations unies, à New-York, puis de passer une ennée au Bhoutan comme expert auprès du ministère des effeires étrengères de ce pays. Mar Aung San Sau Kyi, enfin, avait travaillé comme universitaire à Tokyo (1985-1986) puis à Simla, en Inde (1987).

De retour pour des raisons familiales à Rangoon, en avril 1988, elle découvre, en même temps que ses compatriotes stupé feits, son pouvoir charismatique, inspiré de celui de son père. Les militaires, cependant, se lassent vite de ses

élections qu'ils avaient accepté d'organiser en mai 1990. En peu de mois, cette femme de quarante six ans était parvenue à devenir le forces armées multiplient à son forces armécs multiplicat à son égard les vexations et finissent par is consigner chez elle. Elle ne pourra dooc pas perticiper aux élections de 1990, emportées de façon massive par le LND (82 % des suffrages), et que les militaires ont refusé de reconnaître.

> un diplomate roumain. - Le groupe d'indépendantistes sikhs qui, le 9 octobre, a enlevé M. Liviu Radu, chargé d'affaires roumain à New-Delhi, a menacé, samedi 12 octobre, d'exécuter son otage. Une photo de la victime était, pour la première fois, jointe eu communi-qué. Le président lon Ilicseu a pour sa part, fait parvenir dimanche de Bucarest un emessage chaleu-reux à son homologue indien afin que tont soit mis en œuvre pour « obtenir la libération immédiate » du diplomate. — (AFP, Reuter.)

Manifestation nationale samedi à Paris

## Les enseignants minés par leurs divisions

Environ quinze mille enseignants et nonenseignants de 'éducation netionele, auxquels s'étaient joints parents d'élèves, étudiants et lycéens, ont manifesté, samedi 12 octobre à Paris, pour réclamer « des movens pour le service public ».

« Ce ne doit pas être une démonstration de force, c'est un crestissement », avait prévenu, en tête du cortège. M. Guy Le Néouanoie, secrétaire général de la Fédération de l'éducation nationale (FEN). De fait, la mobilisation fut assez faible, malgré l'appel de la plupart des organisations syndicales de gauche, la Fédération de l'éducation nationale en tête, suivie par le SGEN-CFDT, la CGT, la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), les syndicats étudiants (les deux UNEF), et les lycéens de la FIDL. Il est vrai que les mots d'ordre de la direction de la FEN, réclamant « des movens pour réussir » et « la

Il Les dockers en grère pour quaraote-heit heures. - Les dockers observent un mot d'ordre de grève de quarante-huit beures, lundi 14 et mardi 15 octobre, dans l'ensemble des ports français. Ils entendent protester contre le projet gouvernemental de modifier leur statut regi par

une loi de 1947.

#### Paul Teitgen est mort

Paul Teitgen, conseiller d'Etat honoraire, est mort dimanche 13 octobre à son domicile parisien. Il était agé de soixante-douze ans. Ancieo déporté, commandeur de la Légico d'honneur, il avait occupé puis quitté les fonctions de secrétaire général pour la police en Algèrie pour protester contre le torture, utilisée pendant la bataille d'Alger en 1957.

défense du service public », mais écartent le problème des salaires et épargnant la politique du gouver-nement, sauf eo matière d'appren-tissage, n'étaient guère de nature à mobiliser les enseignants, à trois jours de la reprise des négociations dans la fonction publique.

Le discours qualitatif cependant ne résista pas plus de quatre cents ou cinq metres. Pas plus que les tous les syndicats étalent dans la rue, tous n'y étaient pas pour les mêmes raisons. Au carrefour des Gobelins, les syndicats minoritaines de la FEN - quelque trois mille enscignants du syndiest netional dex eoseignements de second degré (SNES) en tête -attendaient le gros de la manifestation aux cris de « Indexez nos

Pour bien marquer sa différence, le SNES avait choisi d'accueillir ses propres troupes, le matin à la grande halle de La Villette, où étaient organisés plusieurs forums sur des thèmes sensibles : crise du recrutement, réforme des lycées, zones d'éducerion prioritaires, enseignement technique, etc. L'as-sistance, un peu morne et indifféreote è l'urgence de ces grands débats, s'était surtout réveillée avec l'arrivée, à La Villette, de M. Guy Le Néouannie, secrétaire général de la FEN.

Accucilli par des conps de

#### BOURSE DE PARIS Matinée du 14 octobre

Indécision La Bourse de Paris était indécise fundi matin. En hausse margi-nule de 0,02 % des le début des transactions, les valeurs françaises abandonneient 0,1 % au bout d'une heure de transactions. Baisso de Sextant Avionique, Métrologie, Intertechnique, Hausse de SCOA, Chargeurs, Au Printemps.

FABRICATION A L'ANCIENNE AVEC « PLASTRON VOLANT » NON THERMOCOLLÉ POUR GARDER LE GALBE MORPHOLOGIQUE UN VRAI COSTUME



QUELOUES AUTRES EXEMPLES : VESTES CACHEMBE 50 % (6 coloris) : 1 000 F at a 100 % cachenire : 2 200 F (ad loss), MPERS : 895 F. CHEMISES J. LAPIOUS ET P. BALMAIN : 200 F. LES VRAIS DUFFEL COATS ANGLAIS & GLOVERALL T: 1 082 F, PAN-TALONS DE LUXE PURE LAME : 350 F EN TISSU CERRUTI OU SUPER 100S : 500 F.

de « Nos salaires! Nos salaires!», « Non à Jospin » et « A bas lo réforme », M. Le Néouannic s'est efforcé de prêcher l'anité du mou-vement syndical enseignant : « Prenons garde, e-t-ll dit, por nos conflits internes, de ne pas affaiblir lo FEN, puis de lo détruire en ne soulignant que les divergences » A quoi Monique Vuaillat, secrétaire générale dn SNES, a immediate-

riposte: « Notre lederatio

vo-t-elle désormais oppuyer notre exigence d'une profond tion de la réforme des lycées? Vo t-elle désormais revendiquer le rétablissement de l'indexation de nos salaires (...) Va-t-elle consulter les personnels avant de parler en leur Ces divergences ancienues, qui minent l'anité de la FEN, ont nouri, tout au long du parcours, la cacophonie des slogans. Inter-calé tant bien que mal dans le flot

des délégations, le SNES conti-nuait à marquer sa différence, soutenu par les militants de la CGT, Perdu sous une banderole d'une Perdu sous une banderole d'une délégation perisienne, M. Jean-Pierre Mailles, président de la FCPE, ruminait le refus opposé par le secrétaire général de la FEN de le laisser prendre la parole au début de le maoifestation.

JEAN-MICHEL DUMAY et CHRISTINE GARIN

#### Demain Deux suppléments;

#### INITIATIVES IMMOBILIER D'AFFAIRES

Le Monde publiers evec son édition datée mercredi 16 octobre son supplément hebdomedeire Initiatives», dont l'enquête principale est consacrée à l'emploi des traveilleurs frontaliers et qui comprènd 16 pages d'offres d'emploi Avec ce cahier, distribué séparément, un supplément exceptionnel consacré à l'immobiller d'affaires.

"OUI, nous sommes, dans notre genre parmi les "Stars de la Made" (et de la Décoration), modestie mise à part... les ferrimes se dédorent-séduites et même passionnées par nos fissus. Moigré ces succès flatteurs, nous restons

raisonnables et abordables. Après tout, ce n'est pas notre faute si nous, et nos tissus, plaisons à ce point! (depois 30 F le mêtre)

CLAUDE SARRAUTE

## Croisière ordinaire

Your ne devinerez jamais où j'ai passé le week-end. Entre Naples et Palerme, à bord de l'Achille Lauro. Une croisière ordinaire. Du 1 décembre eu 31 janvier, cet énorme palece flottant promène ses ckents de Gânes à Tehiti, en passant per Casabienca et Sydney. Sur la passerelle, le commandant De Rosa, héros maigré lui du détournement de ce bateeu en octobre 1985 par un commendo palestinien dont, à ma honte, j'avais complètement oublié les circonstances. Non, je n'ai pas vu le film avec Burt Lancaster dans le rôle de la victime. quand il est passé à la télé.

Chavirée par un léger mai de mer, déboussolée par ce labyrinthe de couloirs, de cabines, de ponts, d'escaliers et de coursives, tourneboulée par une cascade d'activités strictemem chronométrées : 7 heuree, petit déjeuner sur le pont ou en salle à manger: 8 heuree, rassemblement des groupes 9 à 14 pour départ en excursion; 8 h 30, messe à la chapelle. 8 h 45 mise en forme eu salon Arrazzi. Et je t'enchaîne tournoi de ping-pong sur conférence, lecon d'Italien sur the dansant, Triviel Pursuit eu

salon Scarabeo sur spectacle de variétés pour les groupes de 1 à 7 et Bingo eur bal musette jusqu'eu buffet de minuit... Arrive le premier soir, soir de gala, j'étais à ramasser à la paute cuiller.

Ça tombait bien | S'agissait justement de serrer celle du capitaine, en grand uniforme blanc. qui saluait, c'est de tradition, l'intermineble file de ses invités avant de passer à table. Je me présente, je dégege, je me retourne et qui je vois lui tendre la main? étonnant remake un charment vieux monsieur dans un fauteud roulant. Là, ça été le flash l L'eutre s'appeleit Léon, Léon Klinshoffer, le juif eméricain ebettu et jeté à la mer par ces quetre terroristes qui ont mitraillé le beteau à la kalachnikov et menacé, le doigt convulsif sur le détente, entre l'Egypte et la Syrie.

équipage et passagers. il en avait les larmes aux yeux. en m'en reparlant, le commandant. Et pourtant, sorti du carré das officiers, où on est pas prêts de l'oublier, tout à été fait, vous pensez bien, pour en effacer jusqu'au souvenir. Remarquez, ca ne risque pas de se reproduire : c'est des Israéliens qui sont chargés de la surveillance à bord. On est jamais si bien servi...

(c)

2 2 10 -

27

1.0

FREE CO.

-

ting , ...

tis ev ,

Wall Street

F-7

Brown or a

\$3 FL. 1984

\* · \_ \_

P. .

to me

Les suites de l'interception d'un camion de moutons britanniques

#### La cour d'appel de Limoges confirme des peines de prison avec sursis contre des éleveurs

de notre correspondant

La cour d'apoel de Limoges a confirme vendredi 11 octobre les condamontions à des peines de prison avec sursis infligées en mai à plusieurs éleveurs de moutons limousins. A la suite de l'arraisonnement, le 4 septembre 1990, d'un camion britannique et de la destruction de sa carvaison - deux cent quatre-vingt-six agneaux destinés à l'ebattoir de Gramat (Lot): sur le Foire nationale ovinc de Bellac (Haute-Vienne), dix-sept éleveurs avaicot été inculpés et condamnés en première instance.

La cour d'appel a donc confirmé, pour l'essentiel, la déci-sion du tribunal de grande instance. Avec une exception notable : la relaxe de M. Georges

Chapelle, président de la section ovine de la FDSEA de la Haute-Vienne, qui avait été le plus lour-dement condamné (quatre mois de prison evec sursis et 3 000 francs d'amende). Les amendes ont, co revanche, été annulées par la cour d'appel, eu égard aux difficultés financières actuelles des éleveurs.

Ces gestes n'ont pas suffi à caimer la colère du monde agricole à l'annonce du maiotien des peines de prison, « On nous sanctionne pour d'autres faits qui viennent de se passer dans d'autres lieux », à estimé un responsable, qui prévoit la possibilité de « ripostes rapides ». Première retombée : M. Louis Mcrmez a ennulé le visite qu'il devait faire à Limoges le 19 octobre à l'occasion d'un colloque sur l'aménagement du terri-

GEORGES CHATAIN

Introduction



générale au droit